



#### ALTERANZOESISCHE UEBERSETZUNG

DER

# REMEDIA AMORIS DES OVID

(EIN THEIL DES ALLEGORISCH-DIDACTISCHEN EPOS "LES ÉCHECS AMOUREUX")

NACH DER DRESDENER HANDSCHRIFT

HERAUSGEGEBEN

YON

GUSTAV KOERTING,

LEIPZIG, FUES'S VERLAG (R. REISLAND). 1871.

## Einleitung.

Die im Nachfolgenden herausgegebene altfranzösische Uebersetzung oder richtiger Bearbeilung der Remedia amoris des Orid bildet kein selbständiges Werk, sondern nur den selbständigen Bruchtheil — um diesen Ausdruck zu brauchen – einer sehr umfangreichen altfranzösischen Originaldichtung,

Die Handschrift, in welcher diese Dichtung uns überliefert ist, befindet sich im Besitze der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden und trägt die Signatur O. 66 .: sie besteht aus 144 (nicht 143, wie in den Katalogen und Beschreibungen der Bibliothek fälschlich angegeben ist \*)) Pergamentblättern in grösstem Folio. Die Schrift ist eine ungemein sorgfältig und gleichmässig ausgeführte (gothische) Minuskelschrift: die einzelnen Inhaltsabschnitte sind durchgängig mit Rubriken überschrieben: die Initialen sind reich vergoldet; von den Abbreviaturen sind nur die allergewöhnlichsten und auch diese nicht im Uebermaasse angewendet, so dass die Lesung auch dem weniger Geübten gar keine Schwierigkeiten bietet. Eine besondere Zierde des überhaupt reich ausgestatteten Codex sind vier kostbare und künstlerisch sehr werthvolle Miniaturen (fol. Is, fol. XXI, fol. XXIVe und fol. XXVIIc), von deren Beschreibung indessen hier um so eher abgesehen werden kann, als sie bereits in sehr ausführlicher Weise von K. Falkenstein (Beschreibung der königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden, 1839, p. 431 f.) gegeben

<sup>\*)</sup> Bei der (mit Bleistift vorgenommenen) Pagination des Codex ist ein Blatt übergangen worden.

worden ist. Als Entstelungszeit des Codex (nicht des Gedichtes) ist nach Ebert's sachrerständigem Urtheile (Geschichte
und Beschreibung der königl, öffentl. Bibl. etc. Leipzig 1822.
p. 322) der Anfang des 15ten Jahrbunderts auzuschen; es
scheint jedoch, als gestatteten Schrift und Miniaturen eine
noch frühere Entstelungszeit, etwa das letzte Viertel des 14ten
Jahrbunderts, anzunehmen. Der Character der Miniaturen,
namentlich der in ihnen dargestellte Kopfputz der Frauen
(schwarz und weisse Spitchaube mit lang herniederhängenden
Florschleier) ist, wie sehen Falkenstein bemerkt, burgundisch
und dennach dürfte vielleicht die Abfassung der Handschrift
in Burgund stattgefunden haben.

Ueber die Geschichte des Codex ist nur dies mit Gewissbeit zu ermitteln gewesen, dass er in der ersten Auction
der libliothek des Professors Godofredus Sellius, welche am
21. Oktober 1737 zu Leipzig in "rubro Collegio" stattfand,")
für die reiche Büchersammlung des Grafen Brüll erstand
wurde, und dann etwa 40 Jahre später, am 19. August 1768,
mit der gesammten Brühl'schen Bibliothek durch Kauf in den
Besitz der Königlichen Bibliothek überging. Ueber die Schicksale der Handschrift vor dem Jahre 1737, namentlich über
tihren ersten Besitzer, lässt sich nicht einmal eine sichere
Vermuthung aufstellen; ist es erlaubt aus dem schon erwähnten burgundischen Charakter der Miniaturen und aus der
prachtvollen Ausstattung des Codex eine Folgerung zu ziehen,



<sup>&</sup>quot;) s. den Auctionscatalog, Anhang I. S. 14 No. 88. — Ueber das bewegte Leben des Sellius vgl. Chiratophor Saxi Omomastion literarium sive Nomenclator. Utrecht s. a. P. VI. p. 457. Pütter, Versuch einer academ Gelebrategeschichte Göttingen 1765 t. I. p. 85. Meusel, Lexicon der verstorhenen Schriftsteller B. 15. Die in diesen Werken gegebenen Notiem widersprechen sich allerdings hellreise, soviel indesen steht fest, dass Sellius, in Danzig geboren, an den Universitäten zu Halle, Göttingen und Leipzig lehter, später nach Paris ging und sich bier mit polit. histor. und jurist. Studien beschäftigte, dass er auch in Paris can. 1766 starh. — Zu der in zwie Auctionen (21, Okt. 1737) und 1. Sept. 1738) erfolgenden Versteigerung seiner äusserst werthvollen und grossen Bibliosk schein Kastellius durch finanzielle Bedrängniss gewungen worden zu sein, vgl. was Gesner, Isagoge t. II. §. 1501. über seine Prachtliebe und Verschwendung sagt.

so dürfte er vielleicht der Bibliothek der burgundischen Herzoge angehört haben; die Abwesenheit des den burgundischen Handschriften eigenthümlichen blauen Sammtbandes würde keinen Gegenbeweis abgeben, da der jetzige Einband des Codex augenscheinlich nicht mittelalterlich ist - indessen, da alle bestimmteren Indicien fchlen, (denn auch aus der Geschichte der burgundischen Bibliothek, so weit sich dieselbe verfolgen lässt, ergeben sich solche nicht), so kann die ausgesprochene Vermuthung natürlich keinen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit erheben. Es würde der erste Besitzer des Codex vielleicht mit Gewissheit angegeben werden können, wenn das Wappen, mit welchem die erste Seite unterhalb des Textes geziert war, nicht vollständig verwischt wäre. Falkenstein (a. a. O. p. 432) hat zwar "ein schwarzes Einhorn in (wahrscheinlich) silbernem Felde, als Helmzierde ebenfalls ein steigendes Einhorn" zu erkennen geglaubt, aber - abgesehen davon, dass sein Auge leicht das Opfer einer optischen Täuschung geworden sein könnte, denn mir war es trotz guter Augen nicht möglich, irgend etwas zu erkennen - wird es schwerlich möglich sein, auf Grund dieser wenigen Kennzeichen mit Sicherheit auf ein bestimmtes Wappen schliessen zu können, zumal da das Einhorn ein sehr gewöhnliches heraldisches Thier ist.

Obwol sich Spuren herausgerissener oder geschnittener Blätter nirgends wahrnehmen lassen, ist doch, wie schon Ebert bemerkt und woran der Inhalt nicht zweifeln lässt, die Handschrift am Ende defect; \*\*) die Zahl der fehlenden Blätter lässt sich natürlich nicht bestimmen, doch darf man aus der weitschichtigen Anlage des ganzen Gedichtes und besonders aus dem Umstande, dass am jetzigen Schlusse der Handschrift der weitere Verlauf und der Schluss der Dichtung gar nicht abzusehen ist, wol schliessen, dass uns ein sehr beträchtlicher Theil des ganzen Werkes verloren gegangen ist. Trotz dieser Verstümmelung ist der Umfang des Gedichtes doch immer noch sehr bedeutend, denn, da jedes Blatt



<sup>\*)</sup> Man beachte auch den Custos "remultiplyer" in der linken Ecke der letzten Seite.

in vier Columnen abgetheilt ist, die Columne aber regelmässig 54 (achtsylbige) Verse zählt, so enthält das Ganze 216×144 = 31104 Verse. An Verszahl wird dennach auch die unvollständig erhaltene Dichtung von nur wenigen anderen altfranzösischen erreicht, von noch wenigeren übertroffen.

Einen Originaltitel besitzt die Handschrift leider nicht. vielleicht dass er vom Dichter (oder wenigstens vom Schreiber) am Schlusse des ganzen Werkes gegeben war. Auch ist weder im Scilius'schen Auctionscataloge noch im Brühl'schen Handschriftenverzeichnisse (sub No. 6) ein Titel genannt. sondern nur eine kurze Beschreibung des Codex gegeben worden mit der Notiz, dass sein Inhalt das Schachspiel betreffe. Die ietzt conventionell gewordene Benennung "les échecs amoureux" hat zuerst Falkenstein gebraucht; angeblich hat er sie aus dem Inhalte entnommen, in Wahrheit aber wird er wol nur durch die in den beiden letzten Miniaturen gegebenen Darstellungen (ein Mann nnd eine Dame mit Schachspiel beschäftigt) zu der sehr unglücklich gewählten Benennung verleitet worden sein, denn vom Schachspiele selbst handelt nur ein sehr kleiner Theil der Dichtung und der Umstand, dass der Held des Gedichtes sich allerdings bei einer Schachparthie in seine schöne Gegnerin verliebt, ist doch nicht wichtig genug, um darnach das ganze vorwiegend ganz andere Materien behandelnde Gedicht zu benennen. Auch der Umstand. dass Ebert Identität des Inhaltes der Dresdener Handschrift mit dem von Dibdin beschriebenen Codex no. 6808 der kaiserl. Bibliothek zu Paris, welcher allerdings den Titel "les échecs amoureux" führt, vermuthete, mag wol dazu beigetragen haben, dass die erwähnte Benennung Falkenstein als die passendeste und vielleicht ursprüngliche erschienen ist. Wir werden weiter unten noch cinmal auf das Verhältniss des genannten pariser Codex zu dem dresdener zurückzukommen, Veranlassung finden.

Die Abfassungszeit des Gedichtes lässt sieh, Dank einer in ihm sieh findenden Stelle, mit ziemlicher Genaulgkeit bestimmen. Auf fol. 100 werden, nachdem eine sehr ausführliche Anweisung zu einem würdigen ritterlichen Leben ertheilt worden war, der Trojaner Hektor und Gawain ("li niepz du noble roy Artu") als Muster ächter Ritterlichkeit gepriesen, hierauf aber fährt der Dichter, auf die Verhältnisse seiner eigenen Zeit Bezug nehmend, also fort:

f.100 col.b.) chilz Gavainz, dont je te sermonue, tant fu de gentil couvenant et telz est encor maintenant

Bertrans li nobles connestables,
5. qui tant est preux et honnourables,
c'on ne saroit le pareil querre
en France ne en Engleterre

et, se j'avoie dit ou monde, pour la vaillance, ou habonde, 10. n'aroye je mespriz de rien: tant a de vertu et de bien

et de prouesce en sa personne et s'a la voulente si bonne et si d'accort au dieu plaisir, 15. qu'il n'a de rien si grant desir,

que de rendre, s'il fust possible, le regne et le peuple paisible et que la guerre ad fin menast, si quez vertuz pariout regnast

20. en bonne amiable union.

Vecy noble condicion

et bien seant en chevalier!
j'en souhaite en France un millier,
qui tout fussent pour son grant preu

25. aussy vaillant et aussi preu.

Der in diesen Versen so hoch gepriesene ritterliche Connetable kann kein anderer sein als der berühmte Bertrand du Gueschi, der tapfere Vertheidiger Frankreiche gegen die Angriffe der Engländer, der würdige Gegner des "schwarzen Prinzen." Da Bertrand im Oktober des J. 1370 die Würde eines Connetable von Frankreich erhielt") und am 13. Juli 1380 bereits starb, muss unser Gedicht ein dem dazwischen liegenden Jahrzehend abgefasst worden sein, vielleicht – V.V. 15—19 scheinen darauf hinzudenten — während



<sup>\*)</sup> Allerdings war Bertrand bereits vorher von Heinrich v. Trastamars zum Connetable v. Castilien ernannt worden, doch ist win hieb anzunehmen, dass der französ Dichter auf die ausländische Würde seines Landsmannes Bezug genommen habe. Ueber Bertrand's Leben vgl. Schmidt, Geschiethe v. Frankreich Bd. II. p. 119—138.

der Dauer des Waffenstillstandes von Brügge (Juni 1375 bis bebudahin 1377). Lässt sich, wie oben (p. IV.) für statthaft, gehalten wurde, die Zeit der Niederschrift des Codex schon in den Ausgang des 14. Jahrhundert's statt, wie Ebert will, in den Anfang des 15. Jahrhundert's verlegen, so dürfte uns in ihm vielleicht die Originalhandschrift des Gedichtes, der codex archetypus, erhalten sein.

Der Name und die Persönlichkeit des Dichters sind völlig unbekannt') und nicht einmal eine Vermuthung lässt sich hierüber aufstellen. Nach Analogie vieler anderer mittelätterlicher Dichtungen zu schliessen, hat sich der Dichter wahrscheinlich am Schlusse seines Werkes selbst genannt und, da dieser verloren, so ist auch sein Name — hoffentlich nicht für immer!— verscholler.

Auf den ausserordentlich reichen Inhalt des Gedichtes kann natürlich hier, wo es sich nur darum handelt die Ausgabe eines kleinen Bruchtheiles, der Uebersetzung der Remedia amoris, einzuleiten, nicht näher eingegangen werden. Folgende kurze Notiz mag genügen. Dem Dichter ("acteur"), als er an einem schönen Frühlingsmorgen noch im Bette liegt, erscheint die Göttin Natur und ermahnt ihn, sich der Unthätigkeit zu entreissen und eine Wanderung durch die Welt zu beginnen. Der Dichter gehorcht ihr und macht sich auf den Weg; nach kurzem Wandern begegnen ihm, von Mercur geleitet, die drei Göttinen Juno, Pallas und Venus, und Mercur fordert ihn auf, den einst von Paris entschiedenen Streit über den goldenen Apfel noch einmal zu entscheiden. Der Dichter spricht ohne Bedenken den Preis der Schönheit abermals der Venus zu, wofür er von dieser die Einladung erhält. in den Park ihres Sohnes, des Gottes Deduit (Jocus) zu kommen; er folgt der Einladung trotz der Abmahnungen der ihm erscheinenden, der Venus feindlich gesinnten. Göttin Diana und gelangt glücklich zu dem wunderreichen Garten. seiner Ankunft findet er Deduit in einer Schachparthie mit einer holdseligen Jungfrau begriffen, nach deren Beendigung

<sup>\*)</sup> Nur so viel geht aus dem ganzen Gedichte mit Bestimmtheit hervor, dass sein Verf kein Geistlicher gewesen sein kann.

er aufgefordert wird, des Gottes Stelle bei einer neuen Parthie einzunehmen: wenige Züge genügen der Jungfrau, um den befangenen und von ihrer Schönheit geblendeten Gegner nicht nur matt zu setzen, sondern auch ihm eine tiefe Herzenswunde beizubringen. In voller Liebesverzweiflung - denn er wagt nicht zu hoffen, in den Besitz des geliebten Gegenstandes gelangen zu können - irrt nun der Dichter umher. bis ihm Amor erscheint und ihm sowohl Belehrungen über die Natur der Liebe als auch - auf Grund der Ars amandi des Ovid - Anweisungen, wie er lieben und um die Gunst der Geliebten werben müsse, ertheilt. Kaum ist aber der Dichter einigermassen getröstet und wagt Hoffnungen zu fassen, so erscheint ihm die Göttin Pallas und ermahnt ihn mit ernsten und nachdrücklichen Worten, die zum Müssiggange und zur Sinneslust verlockende Liebe gänzlich zu fliehen und sein Leben einer edlen Thätigkeit zu widmen; um ihm die Befolgung ihres Rathes zu erleichtern, übersetzt sie ihm Ovids Heilmittel der Liebe und schildert ihm die verschiedenen Stände und Lebensberufe, damit er sich zu der Wahl eines derselben entscheide. Diese Schilderungen nun, mit denen stets zugleich eine Anweisung verbunden ist, bilden die weit grössere Hälfe der Dichtung und gewähren, da sie sich über nahezu alle Lebensverhältnisse verbreiten, ein fast vollständiges und höchst anschauliches Bild des Culturlebens im späteren Mittelalter. Mit der Anweisung, wie man Geld wechseln solle, bricht das Gedicht ab.

Wie schon aus diesen wenigen Andeutungen ersehen werden kann, ist die Dichtung eine allegorisch-didaktische und schliesst sich durch diesen Charakter einer sehr zahlreichen Klasse altfranzösischer Dichterwerke des 14. und 15. Jahrhundert's an. Der Einleitung zu einer Gesammtausspabe muss es vorbehalten bleiben, die Beziehungen, welche zwischen diesem Gedichte und anderen mittelalterlichen, namentlich dem Roman de la Roses' und Brunett Latino's \*\*0, Te-

<sup>\*)</sup> Auf welchen Bezug genommen wird fol. 193-

<sup>\*\*)</sup> Latino ist richtiger als das bis jetzt übliche Latini vgl. Thor Sundby, Brunetto Latinos levnet og skrifter. Kopenhagen 1869. Ein Buch, das auch sonst viele neue und wichtige Anfschlüsse bringt.

soro", theils zweifellos bestehen, theils wenigstens zu bestehen scheinen, darzulegen und aus ihnen literarhistorische Schlüsse zu ziehen. —

Schon oben (p. VI.) wurde erwähnt, dass Ebert vermuthete, der cod. No. 6808 der kaiserl, pariser Bibliothek. von welchem Dibdin in seinem Werke: "A bibliographical. antiquarian and picturesque tour in France and Germany" (London 1821.) t. II. p. 209, eine ausführliche artistische Beschreibung gegeben hatte, sei mit der dresdener Handschrift inhaltlich identisch. Diese Vermuthung ist nun allerdings ganz entschieden ein Irrthum; wol aber erscheint es, nach dem was P. Paris über den Inhalt des pariser Codex mitgetheilt hat (les manuscrits français etc. t. I. p. 279), als höchst wahrscheinlich, dass diese Handschrift einen Commentar zu dem dresdener Gedichte enthält,\*) Noch erhöht wird diese Wahrscheinlichkeit durch den Inhalt der Rubriken, deren wenigstens theilweise Kenntniss ich einer gütigen Mittheilung des Herrn Dr. Brakelmann \*\*) verdanke. Jedenfalls wird bei einer etwaigen Gesammtausgabe der dresdener Handschrift ihr Verhältniss zu dem pariser Codex genan zu nntersuchen sein; der Herausgeber der Uebersetzung der remedia amoris, also des nicht originalen Theiles der Dichtung, war dieser Pflicht überhoben.

Im Falle, dass die Annahme eines engen Verhältnisses zwischen den beiden genannten Handschriften als begründet nachgewiesen wird, würde allerdings der Titel "lies Echecs amoureux" auch für unser Gedicht alls berechtigt und vieleicht selbst original anzuerkennen sein und der oben (p. VI.) gegen Falkenstein gerichtete Vorwurf würde dann entweder den Dichter selbst oder doch dessen Commentator treffen. Ausserdem würden wir im erwälnten Falle vielleicht wenig-

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Worte der betr. Stelle bei Paris sind: "Disons de suite, que le titre "les Échees amogreux", suivi par le relieur et sous lequel est encore aujourd'hul connu ce manuscrit, ne lui convient pas. On ne trouve lei qu'un commentaire en prose sur certains passages d'un poine intitulé\_Larés Échees amoureux", mais ce poème, à ma connaisance du moins, est du petit nombre de ceux du XV\* siècle, qui ne nous sont pas parenus.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Brakelmann fiel als deutscher Krieger bei Gravelotte.

stens eine Hindeutung auf den Namen des Dichters erhalten. Der pariser Commentar nämlich wird gegen Schluss zu einer gedrängten Inhaltsanalyse der commentirten Dichtung und führt die folgenden Schlussverse derselben wörtlich an \*):

Je layray done ceste matere tant soit elle de grant mistere je n'y puis briefment plus entendre ne ma nef plus avant estendre car je n'ai pas vent avenant il me convient ailleurs deduire

et Dieu veuille ma nef conduire. Amen.

P. Paris bemerkt nun — ob freilich mit Grund, muss ganz dahin gestellt bleiben —, dass zwischen dem zweimal absichtlich wiederholten Worte "ne"f" und dem Namen des Verfassers (écrivain) eine gewisse Beziehung obzuwalten scheine.

Ausser in den angeführten Werken von Ebert um Falkenstein ist die dresdener Handschrift, meines Wissens wenigstens, nirgends beschrieben, noch weniger irgendwo eine Analyse ihres Inhaltes gegeben worden. Sehr zu bedauern ist es, dass die von Ebert handschriftlich hinterlassene (auf der kgl. Bibliothek aufbewahrte) sehr werthvolle "Notitia codicum praestantiorum bibliothecae Dresdensis" mit Scrinium N abschliesst, also die in Scrin, O. aufbewahrten altfranzös. Manuscripte gar nicht bespricht.

Eine Gesammtausgabe des Gedichtes, welche für die Cultur- und Literaturgeschichte Frankreichs, ja des Mittelalters überhaupt gewiss von grosser, wenn nicht grösster Wichtigkeit sein würde, ist bis jetzt noch ein frommer Wunsch und wird es wol, der damit verbundenen beträchtlichen Herstellungskosten wegen, noch lange bleiben, wenn nicht etwa die französische Regierung in eigenem wohlverstandenen Interesse die nöthigen Mittel gewährt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Leider dreckt sich P. Paris nicht ganz deutlich aus, in Polge dessen die betr. Stelle auch dahin verstanden werden könnte, dass die cititren Verse die Schlussverse des Commentars selbst, nicht des commentirten Gedichtes seien, in welchem Falle sie natürlich auch nur auf den Verf. des Commentars, nicht des Gedichtes vocen werden könnten.

<sup>\*\*)</sup> Freilich jetzt, wo Frankreich das Opfer traurigster innerer Zerrüttung geworden, ist wenig Aussicht dazu vorhanden.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über das ganze Gedicht, welche vorausgeschickt werden mussten, ist es Zeit, zu einer speciellen Betrachtung der Uebersetzung der Remedia amoris überzugeben, namentlich eine Vergleichung derselben mit dem Originale vorzunehmen.

Die Form, in welcher die Uebersetzung des Orid'schen Werkes gewissermassen als eine Episode in die grosse Dichtung eingelegt worden ist, ist bereits oben (p. IX.) erwälnt worden: es wird fingirt, dass die Göttin Pallas Athene dem Dichter selbst die Helimitel der Liebe nach Orid's Anleitung eingibt, um ihn seinen Liebesträumen zu entreissen. Man kann diese Form gewiss nur als geschickt und passend bezeichnen; die durch sie bedingte Redeweise in der 2. Person hat den Vorgang Orid's für sich, indem auch dieser, oft wenigstens, sich der Anrede an den Leser bedient, was der ganzen Darstellung eine ungemeine Anschaulichkeit und Lebendigkeit verleiht und überdies, nach meinem Gefühle wenigstens, ein gewisses lyrisches Element in sie hineinträgt.

Ueber die Principien seiner Uebersetzung spricht sich der Uebersetzer selbst in der befriedigendesten Weise ausindem er, bevor er dieselbe beginnt, der Pallas Athene folgende Worte in den Mund legt (fol. 54 col. b. V. 13 ff.): "Ich will von dem Meinigen nichts hinzufügen, ausser um den Sinn besser zu erklären; ebenso wenig will ich auch Alles, was dieses (sc. Ovid's) Buch, welches die Liebe zu heilen lehrt, enthält, in voller Ausführlichkeit der Reihe nach darlegen, denn das würde eine zu lange Sache sein: es genügt, dass ich Dir den Sinn in Kürze (legierement) auseinandersetze, denn ich will für ietzt das Buch nicht vollständig übersetzen, will mich vielmehr ein wenig mehr beeilen." Es wird also hierdurch erklärt, dass nur eine kurze und gedrängte Uebersetzung gegeben und nichts hinzugefügt werden soll. was nicht gerade zur Deutlichmachung des Sinnes nothwendig sei.

Um nun beurtheilen zu können, wie streng unser Uebersetzer sich an seine ausgesprochenen Grundsätze gebunden hat, muss man sich gegenwärtig halten, dass eigentliche Uebersetzungen antiker Werke im modernen Sinne des Wortes ein

dem Mittelalter völlig fremder Begriff sind und sein mussten. Die Sprachen des Mittelalters waren noch viel zu wenig gefestigt, noch viel zu sehr im Werden und gleichsam im Fluss begriffen und daher auch, selbst für die Hand eines Meisters, noch viel zu ungelenk und schwerfällig zu handhaben, als dass es möglich gewesen wäre, in ihnen die Werke lateinischer Klassiker zumal der Dichter (mit den griechischen ist es fast nie versucht worden) in auch nur annähernder formaler Vollendung wiederzugeben. Daher sind die sogenaunten Uebersetzungen des Mittelalters entweder steife Interlinearversionen: in deneu nur eine Wiedergabe der Worte, nicht der Sätze beabsichtigt war, oder freie Uebertragungen und Bearbeitungen der betr. Originalwerke. Männer, welche aus dem Lateinischen in das Altfranzös. übersetzten, hatten ausserdem bei ihrer Arbeit jeue eigenthümliche Schwierigkeit zu überwinden, welche mit dem Uebertragen aus einer syn-\* thetischen in eine analytische Sprache unausbleiblich verbunden ist; eine Schwierigkeit, welche nur der in ihrer vollen Bedeutung würdigen kann, welcher moderne französische Uebersetzungen mit den classischen Originalen verglichen hat, denn nur ein solcher weiss, welche Mühen es auch der heutigen, obwol consolidirten und ausgebildeten Sprache kostet, antike Wortgebilde und Satzstrukturen wiederzugeben ohne in widerliche Breite und Plattheit zu verfallen.\*) Es wäre also im höchsten Grade ungerecht, von dem mittelalterlichen Uebersetzer das fordern zu wollen, was selbst der moderne nur in seltenen Fällen zu erreichen versteht.

Wir dürfen demnach in der in Rede stehenden Uebersetzung der Remedia amoris keine Uebersetzung im heutigen Sinne zu finden erwarten und eine solche ist sie denn auch thatsiëchlich nicht, so dass man sie passender eine Bearbeitung oder Nachbildung nennen wirde. Indessen muss man ihrem Verfasser das Zeugniss zuerkennen, dass er, der überhaupt, nach Anlage und Inhalt der ganzen Dichtung zu schliessen, ein Mann von hoher Bildung und bedeutender Kenntniss

<sup>\*)</sup> Es kommt hinzu, dass die philologische Kritik, welche die Grundlage jeder Uebersetzung abgeben muss, erst im Zeitalter der Renaissance geboren wurde.

des classischen Alterthums gewesen sein muss, das Original mit grösstem Verständnisse und, so weit ihm dies nach dem eben Gesagten möglich war, auch mit grösster Treue wiedergegeben hat. Es ist dies um so höher anzuschlagen, als die elegante Kürze der Orid'schen Distichen, welche oft mit eine m Worte eine ganze Gedankenreihe andeutet, dem Uebersetzer ebenso viel Schwierigkeit, als dem kundigen Leser Vergnügen darbietet.

Diese Kürze hat nun freilich der Uebersetzer der Deutlichkeit und Verständlichkeit nothwendigerweise opfern misen, so dass seine Nachdichtung 232: Verse umfasst, während das Original 814 Verse (407 Distichen) zählt, wobei freilich zu beachten ist, dass der französische Achtsylber räumlich weder dem latein. Hexameter noch selbst dem Pentametor gleichgesetzt werden kann.

Jedoch nicht immer hat sich der Uebersetzer, wie wir nach seinen eigenen, oben (p. XII) citirten Worten erwarten " sollten, nur mit solchen Erweiterungen des Textes begnügt. welche "um den Sinn besser zu erklären" nothwendig oder doch sehr geeignet waren, er hat vielmehr eine nicht ganz unbeträchtliche Zahl Ovid'scher Stellen in mehr oder weniger selbständiger Weise weiter ausgesponnen, und selbst einige originale Zusätze in die Uebersetzung eingewebt. Die Mythen von der Myrrha, der Phyllis, der Althäa und der Laodamia werden von Ovid nur kurz angedeutet (V. 100. V. 591-606. V. 721. V. 724\*)), der Uebersetzer dagegen, welcher auch als Originaldichter gern mit mythologischen Wissen prunkt, lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, sie ausführlicher zu erzählen \*\*) (V. 98-114. V. 1543-1549. V. 2042-2048. V. 2070-2084.). Die Anweisung Ovids, dass der Liebhaber seine Geliebte bei der Morgentoilette überraschen müsse, wenn er seiner auf Bewunderung ihrer Schönheit gegründeten Liebe ein rasches Ende machen will (V. 341-356), wird vom Uebersetzer in sehr erweiterter Form unter Bezugnahme auf

<sup>\*)</sup> Die Verse des Ovid werden nach der letzten Ausgabe R. Merkels (Leipzig 1868. Teubuer) citirt.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden ersten nach Ovids Metamorphosen, die letzte vermuthlich nach Hygin.

die Culturverhältnisse, namentlich die Tracht, seiner Zeit wiedergegeben (V. 814 - 922); einen originellen Zusatz bilden hierbei V. 869-882, in denen die sehr richtige Bemerkung gemacht wird, dass das anempfohlene Heilmittel zuweilen auch den gegentheiligen Erfolg haben könne. Ebenso werden Ovid's V. 513-522, welche ein kühles Betragen gegen die lästig gewordene Freundin anrathen, in V. 1185-1276 der Uebersetzung ganz bedeutend weiter ausgeführt, wobei zu beachten ist, dass eine von Ovid (V. 517 f.) ganz flüchtig gegebene Andeutung in V. 1225 - 1243 auführlich und psychologisch fein motivirt wird. Eine gleichfalls beträchtliche und geistvolle Ausführung hat Ovids Regel, dass man die der Geliebten gemachten Geschenke bei einem Bruche nicht zurückfordern dürfe (V. 671 f.), in V. 1780 - 1817 erfahren. Sehr ansehnlich, jedoch ohne Hinzufügung neuer Gedanken, sind die von Ovid in V. 505-512 und V. 672-686 ertheilten Anweisungen in V. 1143-1184 u. V. 1818-1909 erweitert worden, anderer weniger wichtiger Stellen nicht zu gedenken.

Von den eigenthümlichen Zusätzen des Uebersetzers zeichnen sich durch inneren Gehalt besonders die in V. 1115 -1142 u. V. 1342-1389 gegebenen aus. In dem ersten erweitert der Uebersetzer die im Vorhergegangenen von Ovid ertheilte Regel dahin, dass man unmöglich, so lange die erste Liebesraserei dauere, Kälte heucheln könne, dass man dies vielmehr erst dann versuchen müsse, wenn eine gewisse Abkühlung eingetreten sei, besonders aber dann, wenn die Geliebte anfange die Spröde spielen zu wollen - gewiss eine feine psychologische Bemerkung! In den zweiten stellt er, die psychologisch jedenfalls gerechtfertigte Unterscheidung der "gemeinen" und der "wüthenden" Eifersucht auf mit dem Bemerken, dass die letztere allerdings mit der Liebe unverträglich sei - eine Thatsache des Seelenlebens, welche Ovid gar nicht gekannt zu haben scheint. Originale Hinzufügungen des Uebersetzers sind ferner: das Gleichniss von dem Liebesfunken (V. 38), die Vergleichung der Liebe mit dem Labyrinthe (V. 83-88), die Erwähnung der Liebe Agamemnons zur Cassandra (V. 1032 ff.), die Nennung des Galenus (V. 1329), sowie endlich auch die Mahnung, nicht alle

Frauen für schlecht und trügerisch zu halten (V. 1927-1938), welche vom christlichen Geiste dictirt worden zu sein scheint. Ein ganz eigenthümlicher, weil - mir wenigstens - völlig unverständlicher Zusatz ist V. 2187: ce scevent bien mesmez li paistre, mit welchem die Regel, dass Armuth sehr wirksam gegen die Liebe sei, beschlossen wird. - Die Stellen, in denen auf den der Uebersetzung vorausgegangenen Theil der Originaldichtung Bezug genommen wird, sind sehr vereinzelt, nämlich V. 474 - 479, V. 550 - 555 u. V. 1988 ff. Eine besondere Erwähnung verdient die eingeschobene längere Antwort der Pallas an den Dichter auf eine Frage, welche ihr dieser vorlegen könnte (V. 272 - 331), indessen dient dieselbe, obwol natürlich vom Uebersetzer ganz selbständig eingefügt, doch dazu, die im Vorausgehenden übersetzte Regel Ovids, dass der Liebende den Müssiggang zu meiden habe, zu erläutern und zu vervollständigen.

Unübersetzt hat der Uebersetzer, trotz seines Vorsatzes "nicht Alles, was Ovids Werk enthält, in voller Ausführlichkeit darlegen und nicht das ganze Buch übersetzen zu wollen", doch nur wenige Stellen der Remedia gelassen, im Ganzen nur diejenigen, welche er der Natur seiner Arbeit nochgar nicht übertragen konnte: so vor allen die Eingangsverse des ganzen Werkes (V. 1-78), welche eine Rechtfertigung desselben in Hipblick auf die früheren Dichtungen Ovids geben, nicht minder die Schlussverse (V. 811-814.) und endlich die schöne Selbstvertheidigung Ovids (V. 357-398). Der Umstand, dass Uebersetzer seine Arbeit in 35 äusserlich getrennte, mit Rubriken überschriebene Abschnitte (gleichsam Capitel) eintheilte, zwang ihn zur Auslassung derjenigen Stellen des Originals, welche nur Uebergänge von einer Regel zur anderen bilden, es ist dies namentlich geschehen mit V. 291-298, V. 523-526 und V. 699-708. Ohne recht ersittlichen Grund ist die von Ovid V. 465-486 sehr ausführlich erzählte Geschichte der Liebe des Agamemnon zur Chryseis und Briseis übergangen worden; das Gleiche ist geschehen mit der von Ovid in V. 779-790 gegebenen weiteren Ausführung der vorher ertheilten Regel.

Wir müssen nun noch einen Blick auf die einzelnen

Abweichungen und Auslassungen (die nicht als eigentliche Lücken angesehen werden können) werfen, welche sich der Uebersetzer bei seiner Arbeit dem Originale gegenüber gestattet hat.

Eine grosse Schönheit der Dichtung Ovid's besteht jedenfalls darin, dass er sehr häufig in der ersten Person, also gleichsam aus eigner Erfahrung und Kenntniss spricht, sowie dass er oft diejenigen Personen, deren Liebesschicksale er zur Bekräftigung seiner Anweisungen citirt, entweder selbst redend einführt oder auch, wie gleichsam Gegenwärtige, anredet. Es ist dies ein ganz vorzügliches Mittel, die dem didaktischen Dichter so drohende Klippe der Einförmigkeit und Trockenheit zu meiden und der Darstellung eine gewisse dramatische Beweglichkeit und Lebendigkeit zu verleihen. Der Uebersetzer nun war durch die äussere Förm, welche er für seine Arbeit gewählt hatte (Vortrag durch die Pallas). zum Aufgeben der Redeweise in der ersten Person genöthigt. da er selbstverständlich die jungfräuliche Pallas in Liebessachen nicht aus eigener Erfahrung sprechen lassen konnte: in Folge dessen lag es dann nahe, auch von der Anwendung der Anastrophe und von dem sonstigen Gebrauch der directen Redeform abzusehen. Demnach sind die directen Reden Ovids (z. B. V. 109 ff. V. 227 ff. V. 311 ff. V. 499 f. V. 663 ff. V. 773 ff.) entweder in indirecte umgesetzt oder es ist auch nur ihr Inhalt referirt worden; die schöne Rede der Circe (V. 273 - 284) ist nicht nur indirect, sondern auch sehr verkürzt wiedergegeben. Hierher gehört auch, dass die Fiction Ovids, wonach ihm der Gott Amor Lethaeus im Traume erscheint und ihm das Vergessen als das beste Heilmittel der Liebe anempfiehlt (V. 555-578), vom Uebersetzer fallen gelassen worden ist: der Inhalt der Rede des Gottes wird in einer besondern (der 16.) Regel zusammengefasst.

Nach Art wol aller mittelaterlicher Uebersetzer hat auch der unsere diejenigen Stellen des Originals, welche auf Specialitäten des antiken Staats- oder Privatelbens Bezug nehmen und dadurch, für Nichtgelehrte wenigstens, unverständlich waren, entweder einfach ausgelassen oder entsprechend modificit. So werden die römischen Orts- und Zeitbestimmungen unübersetzt gelassen. (V. 219, V. 549, V. 561 V. 737, V. 739 f. V. 797 f.); die Bezugnahme auf das Lyraspiel (V. 336) und das Theater (V. 751) wird aufgegeben, von den vielen bei Ovid (V. 757-766) genannten Dichtern werden nur wenige (Callimachus, Gallus und Tibullus) angeführt; die obscure Nymphe Appias (V. 660) wird in die Venus verwandelt: das Forum, von Ovid (V. 151) gewiss als Ort der Gerichtsverhandlungen erwähnt, wird als Markt- und Handelsplatz aufgefasst. (V. 339 f.); als Handel und Schifffahrt treibende Länder werden Espaigne und Frise genannt (V. 1459 vgl. mit Ov. V. 569.), eine für uns ganz interessante Modernisirung der Origiualstelle. Dagegen ist es wol ein Versehen des Dichters, wenn er die Hecale, ienes alte Weib, das den Theseus bewirthete, nach Rom versetzt (V. 2177 vgl. Ov. V. 747).

Von den schönen Gleichnissen, welche einen Schmuck der Ovid'schen Dichtung bilden, hat der Uebersetzer mehrere übergangen: die Vergleichung der Liebe mit einem Rosse (V. 82), der Liebesheilmittel mit ärztlichen Instrumenten und Medicinen (V. 527 f.), der Heilung von der Liebe mit der Rettung aus dem Meere (V. 635) und des liebenden Herzens mit einer Meerklippe (V. 692). Ein anderes Gleichniss (V. 653) ist recht prosaisch aufgelöst worden.

Abweichungen von weit geringerer Bedeutung sind es, wenn der Uebersetzer einzelne Anspielungen Ovids, wie die auf Philoktet (V. 111) oder die auf die Parther (V. 155 u. 157), übergeht oder wenn er einmal ein Gleichniss nicht gauz vollständig wiedergibt, wie z. B. in der Uebersetzung des von Ovid V. 141 ff. gegebenen die Platane nicht genannt wird. wahrscheinlich, weil sie ein in Frankreich unbekaunter Baum war.

Ganz eigenthümlich dagegen und gar nicht zu erklären ist folgende Abweichung des Uebersetzers vom Originale. Nachdem Ovid die Regel gegeben hat, dass man um die erste Liebe zu vergessen einer zweiten sich hingeben müsse. führt er zum Beweise derselben den Alkmaeon an, welcher aus Liebe zur Callirhoë die frühere Geliebte Alphesiboea vergessen habe (V. 455 f.). Im Gegensatze hierzu erzählt der Uebersetzer an der entsprechenden Stelle (V. 1035 ff.), dass "Demophoon die Phyllis vergass um die Reize der Calliope, welche er liebte, zu geniessen." Diese Vertauschung einer Mythe durch die andere ist um so räthselhafter, als sie zugleich mit einem Verstosse gegen die mythologische Wahrheit verbunden ist. Demophoon nämlich blieb der Liebe zur Phyllis treu und wurde nur durch Verwicklungen in der Heimath verhindert, zu ihr zurückzukehren; eine Calliope aber wird gar nicht genannt (man lese die Antwortsepistel des A. Sahinus\*) auf Ovids zweite Heroide, wo namentlich V. 3 ins Gewicht fällt: "nec face Demophoon alia, nec conjuge cantus"). Es kommt hinzu, dass der Uebersetzer selbst an einer anderen Stelle (V. 1543 ff.) die Mythe von der Phyllis in der herkömmlichen Weise berichtet. Demnach muss man fast vermuthen, dass in dem Texte des Ovid, welcher dem Hebersetzer vorlag, eine von der jetzt recipirten verschiedene (und innerlich falsche) Lesart gegeben war, nach welcher V. 455 f. etwa lauteten:

Hippolyti frater ne Phyllida semper amaret, Calliope fect parte recepta tori

Damit wäre freilich der Verstoss gegen die Mythologie noch nicht erklärt, sondern nur vom Uebersetzer auf einen Interpolator oder Abschreiber des Originales übertragen, indessen, da der altfranz. Dichter sich sonst der Mythologie so höchst kundig zeigt (vgl. p. XIV.), so werden wir zu einer solchen Conjectur beinahe gedrängt. Calliope könnte übrigens leicht nur durch einen Schreib- oder Lesefehler aus Callirhoß entstanden sein.

Eine eigentliche Kürzung des Originals hat der Uebersetzer sich nur ein einziges Mal gestattet, indem er — sehr zum Vortheile der Sittlichkeit! — Ovids Verse 407 — 440 (Auweisung, wie iman dem höchsten Liebesgenusse seine Wome rauben soll) in V. 961—988 zusammengezogen hat.

Das zwischen Original und Uebersetzung bestehende Verhältniss wird, nachdem wir seine Specialitäten besprochen

<sup>\*)</sup> Für die Sache ist es hier gleichgultig, ob dieser Sabinus ein Zeitgenosse des Ovid oder (was wol wahrscheinlicher) als Angelus Sabinus ein Humanist des 15, Jahrh's war.

haben, am geeignetesten durch eine vergleichende tabellarische Gegenüberstellung der einzelnen Sinnesabschnitte, welche wir hier folgen lassen, veranschaulicht werden; namentlich wird hieraus der Umlang der vom Uebersetzer gemachten Erweiterungen und Zusätze ersichtlich werden:

| torangen and Eustane crotestines worden. |                                         |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| Ovid. Uebersetzung,                      | Ovid. Uebersetzung.                     |  |  |  |
| V. 1-78 ohne Entsprechung.               | V. 523-528 ohne Entsprechung.           |  |  |  |
| V. 79—88 = V. 1—35.                      | V.529-542 = V.1277-1317                 |  |  |  |
| V. $89 f$ . = V. $36-53$ .               | V.543-548 = V.1318-1341                 |  |  |  |
| V. 91-94 = V.57-74.                      | V.549 - 574 = V.1390 - 1491.            |  |  |  |
| V. 95-100 = V.75-114.                    | V. 575-578 ohne Entsprechnng.           |  |  |  |
| V.101-106 = V.115-130                    | V.579-620 = V.1492-1577                 |  |  |  |
| V. 107 - 122 = V. 131 - 181.             | V.621-626 = V.1578-1601                 |  |  |  |
| V. 123 - 134 = V. 182 - 221.             | V.627-634 = V.1602-1642                 |  |  |  |
| V. 135 - 150 = V. 222 - 271              | V.635-642 = V.1643-1667                 |  |  |  |
| V.151-160 = V.332-376                    | V.643-654 = V.1668-1717                 |  |  |  |
| V.161-212 = V.377-473                    | V.655 - 670 = V.1718 - 1779             |  |  |  |
| V.213-232 = V.474-524                    | V. 671 u. 672 = V. 1780-1817.           |  |  |  |
| V.233-248 = V.525-570.                   | V.673-686 = V.1818-1909                 |  |  |  |
| V.249-290 = V.571-694                    | V.687-691 = V.1910-1948                 |  |  |  |
| V. 291-298 ohne Entsprechung.            | V. 692 ohne Entsprechung.               |  |  |  |
| V.299 - 324 = V.695 - 746.               | V.693 - 698 = V.1949 - 1978             |  |  |  |
| V.325-330 = V.747-779.                   | V. 699-708 ohne Entsprechnng.           |  |  |  |
| V.331-340 = V.780-813                    | V.709-714 = V.1979-2022.                |  |  |  |
| V.341-348 = V.814-867.                   | V.715-722 = V.2023-2048.                |  |  |  |
| V.349 - 356 = V.869 - 922.               | V. 723 f. = V. 2049-2084.               |  |  |  |
| V. 357-398 ohne Entsprechung.            | $V_{1}, 725 - 740 = V_{2}.2085 - 2154.$ |  |  |  |
| V.399-406 = V.923-960.                   | V.741-750 = V.2155-2187                 |  |  |  |
| V.407-440 = V.961-988                    | V.751 - 756 = V.2188 - 2211.            |  |  |  |
| V.441-464 = V.989-1054.                  | V. 757-768 = V. 2212-2231.              |  |  |  |
| V. 465-486 ohne Entsprechung.            | V.769-778 = V.2232-2265                 |  |  |  |
| V.487-488 = V.1055-1069                  | V.779-790 ohne Entsprechung.            |  |  |  |
| V. 489-504 = V. 1070-1114.               | V.791-794 = V.2266-2281.                |  |  |  |
| V.505 - 512 = V.1143 - 1184              | V.795-810 = V.2282-2325                 |  |  |  |
| V.513-522 = V.1185-1276.                 | V. 811-814 ohne Entsprechung.           |  |  |  |
|                                          |                                         |  |  |  |

Wir beschliessen hiermit unsere Vergleichung der Uebersetzung mit dem Originale und können nun auf Grund derselben ein Urtheil über die erstere fällen. Es wird dieses dahin lauten müssen, dass der Uebersetzer allerdings die von ihm selbst aufgestellten Principien wenig streng befolgt hat, dass er aber in seinen Abweichungen Maass und Geschmack beobachtet und sich nicht, wie viele andere, einer widerlichen Enstellung oder Verstümmelung des Originals schuldig gemacht hat; dass er sich überall vielmehr als ein Mann von gründlicher Kenntniss der latein. Sprache und auch, bis zu einem gewissen Punkte wenigstens, auch des römischen Lebens zeigt, so dass wir ihn keines einzigen Uebersetzungsfehlers, kaum selbst eines Irrthumes zeihen können. Nach allem diesem wird man nicht umbin können anzuerkennen. dass er die Aufgabe, die er sich selbst gestellt, im Verhältniss zu der Bildung seiner Zeit und der Beschaffenheit der Sprache, welcher er sich bedienen musste, ehrenvoll und befriedigend gelöst hat.

Wir stellen schliesslich zum Beweise, mit welcher, wenn auch nicht wörtlichen, so doch sachlichen Treue die Uebersetzung an das Original fast durchgängig sich anschliesst, einige Stellen der ersteren (und zwar absichtlich Gleichnisse) den entsprechenden des letzteren gegenüber.

Ovid. V. 85 - 88.

Quae praebet latas arbor spatiantibus umbras, quo posita est primum, tempore virga fuit. tum poterat manibus summa tellure revelli, nunc stat in immensum viribus aucta suis.

vgl. mit V. 27 - 35 der Uebers.:

li arbres, qui grant place encombre et qui fait maintenant grant ombre pour le temps, qui le fait estendre, n'estoit, qu'une vergelle tendre et petite au commencement · et c'om peuist legierement de la terre adont destachier. mais c'est fort chose a desrachier l'arbre parcreu et parfait.

Ovid. V. 91 f.

Principiis obsta. sero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras.

vgl. mit V. 56-62 der Uebers.;

la medechine vient trop tart. quant la maladie est si dure, qu'elle surmonte ja nature, mais on puet tost l'enfermete guarir a sa nouvellete et pour ce sourvient en ce point la medechine bien a point.

Ovid V. 405 f.:

Sustentata Venus gratissima. frigore soles, sole juvant umbrae, grata fit unda siti.

vgl, mit V. 953 - 960 der Uebers.:

car anssy qu'en tempz de froidure le chault soleil plaist par nature et l'ombre est aussy aggreable en temps de grant chaleur nottable et que l'yave froide plairoit a celluy, qui grant soif aroit, aussy plaist plus et assaveure deliz apprez longue demeure.

Ovid. V. 491.:

Die Zahl solcher Parallelstellen, welche zugleich als Belege dafür dienen können, in welcher Weise der Uebersetzer den knappen lateinischen Ausdruck verbreitert und erweitert hat, würde sich mit leichter Mühe um mindestens das Zehnfache vermehren lassen, denn eine jede Seite bietet deren dar.

Die Uebersetzung ist in 35 Abschnitte eingetheilt, welche, da ein jeder eine Regel zur Heilung der Liebe gibt, als "rieglez" bezeichnet sind. Man muss sagen, dass mit dieser Eintheilung die Sinnesabschnitte der Orid'schen Dichtung im Ganzen richtig getroffen worden sind; nur die Regeln VI. VII. und VIII. wären, als dasselbe Thema behandelnd, besser in eine Regel zusammengefasts worden. Mehrere Regeln sind durch ein dazwischen geschobenes "encore de ce" in zwei Abschnitte zerlegt worden, meistens ohne inmere Grund. Nur der ersten Regel (sowie dem zweiten Theile

der dritten) ist eine Rubrik überschrieben, die übrigen sind 'einfach numerirt und der jedesmalige erste Vers wiederholt gewöhnlich die Zahl. Uebrigens erstreckt sich die Uebersetzung von f. 54° Z. 25 bis fol. 65° Z. 17 des Codex, bildet also etwa den vierzehnten Theil der ganzen Dichtung. Die Blätter 58—64 incl. sind im Codex verheftet, jedoch ist durch Hinweisungen unter dem Texte (wahrscheinlich von Eberts

Hand) die richtige Reihenfolge angegeben. -

Die Sprache der Uebersetzung (sowie des ganzen Gedichtes) entbehrt eines ausgesprochenen dialektischen Characters, doch findet unverkennbar ein Hinneigen zum Picardismus statt, indem neufrz. c fast regelmässig als palatales ch erscheint (der entgegengesetzte Fall, Vertretung des neufrz. ch durch k oder q, findet sich freilich nirgends) und betontes e sehr häufig Diphthongisirung in ie erleidet - beides Eigenthümlichkeiten der picardischen Mundart (vgl. Diez, Gramm. I p. 125. und Burguy, Gr. p. 17 f.). Diese unbedeutende dialektische Färbung erklärt sich allerdings sehr einfach aus der verhältnissmässig späten Abfassungszeit des Gedichtes, aber wir dürfen doch wol aus ihr auch die Folgerung ziehen, dass das Gedicht auf dem Boden der Isle de France, derjenigen Proving, in welcher die einzelnen Dialecte sich im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts zu einer gemeinsamen französ. Schriftsprache neutralisirten, entstanden ist, eine Folgerung, welche noch grössere Berechtigung und Begründung dadurch erhält, dass der Dichter in einem längeren Abschnitte (fol. 73d - 75a) die Stadt Paris und speciell die Universität daselbst als den Sitz der höchsten Bildung und Gelehrsamkeit preist: vielleicht ist Paris selbst als Heimath oder wenigstens als Aufenthaltsort des Dichters zu betrachten. - Trotz ihres relativ modernen Characters bewahrt die Sprache des Gedichtes, speciell der Uebersetzung, doch manche recht interessante altertbümliche Formen und Worte; so findet sich, um nur cin einziges Beispiel anzuführen, V. 594 unserer Uebersetzung das von Diez, wie es scheint (vgl. Etvm. Wörterb, d. rom. Spr. I p. 63 f.), vergeblich gesuchte Wort "les ablais" (= lat. ablata), das Mutterwort des neufrz, blé (mit ablais wird in dem citirten V. das lat. seges Ov. V. 255 übersetzt).

Der Vers, dessen sich der Dichter bedient hat, ist der Achtsylhner, also jener neben dem Alexandriner und dem Zehnsylhner üblichste Vers der altfranz. Epik. Siehensilbig sind (in der Uebersetzung) V. 499. V. 675 und V. 2021; neunsylbig, ist mu V. 1468, welcher indessen durch Streichung des überflüssigen te leicht zu heilen ist (V. 393 ist allerdings auch neunsylbig, aber die Textverderbniss und ihre Emendation sind hier ganz evident). Ausgelassen (mit Freihaltung der Zeile) sind im Codex die Verse nach V. 1979 und nach V. 2079. Auffallend ist die grosse Menge der rührenden Reime, allein in den letzten ca. 800 Versen sind elf Paare zu notiren (V. 1548 f. V. 1846 f. V. 1852 f. V. 1860 f. V. 1947 f. V. 1947 f. V. 1961 f. V. 2185 f. V. 2293 f. V. 2307 f. V. 2309 f.). Der Hitatus unterliegt den gewöhnlichen und bekannten Regeln.

Wir schliessen diese Einleitung mit der Bemerkung, dass der Text der Remedien, welcher vom Uebersetzter benutzt wurde, von dem heutigen durch Burmann und Merkel festgestellten nicht wesentlich verschieden gewesen sein kan nur V. 521 hat der Uebersetzer V. 1274. patientia, wie schlechtere, nicht sapientia, wie die besseren Codices bieten, gelesen.) Natürlich aber gestattet die Natur der Uebersetzung nur einen sehr allgemeinen Rückschluss auf die Beschaffenheit des benutzten Textes und desshalb soll die eben ausgesprochene Behauptung nur mit allem Vorbehalte aufgestellt worden sein.

Das Unternehmen, die Uebersetzung der Remedia amoris getrennt von dem sie umfassenden Originalgedichte zu veröffentlichen, findet nach des Herausgebers Ansicht seine Rechtfertigung einmal in dem Umstande, dass eine Gesammtausgabe jenes Gedichtes sobald nicht zu erwarten steht (vgl. p. XD), sodann aber auch in dem Interesse, welches eine mittelalterliche Bearbeitung der, vom aesthetischen und psychologischen, wenn auch nicht vom moralischen Standpuncte aus betrachtet, meisterhaften, kleinen Dichtung Orids wol an und für sich beanspruchen darf. Dies Interesse musse um um so grösseres sein, als — während von der Ars amandi mehrfache Uebertragungen existiren — eine alfranzös. Uebersetzung der Remedia amoris bis jetzt meines Wissens nicht bekannt war.\*) Denn das von mir als Anhang zur Art d'amors des Jacques d'Amiens (Leipzig 1868) edirte, "li Remedes d'amors" betielte Gedicht ist ein fast durchaus origines Werk und steht zu dem gleichnamigen des Ovid zur in einem ganz entfernten Verhältnisse. Es wird dies Grund genug sein, um die im Folgenden gegebene Ausgabe für einen bereichtigten kleinen Beitrag zur Kenntniss der französ. Literatur während des snätzern Mittelalters gelten zu lassen.

#### Zusatz.

Vorstehende Einleitung war bereits geschrieben, als Herr Prof. Bartsch mich darauf aufmerksam machte, dass in der San Marco-Bibl. zu Venedig sich eine zweite Handschrift der Echecs amoureux befinde, welche von Herrn Prof. Mussafia in den Sitzungsberichten der Kaiserl. Akademie der Wissensch. Wien (Philos, - hist, Cl. Bd. 41) beschrieben worden sei, In Folge dessen beabsichtigte ich die Collation dieser Handschrift vorzunehmen, doch wurde mir dieselbe durch die Hliberalität der italiänischen Regierung unmöglich gemacht, indem diese die Uebersendung des Codex an die hiesige königl. Bibl., um welche ich nachgesucht und welche die königl. sächsische Regierung befürwortet hatte, verweigerte; eine Reise nach Venedig zu unternehmen erlaubten mir aber die Verhältnisse nicht. So sehr ich dies nun auch beklage, so glaube ich doch nicht, dass für die Ausgabe der Remedia daraus ein wesentlicher Nachtheil erwachsen sei, denn die Bruchstücke, welche Mussafia in seinem Berichte auch aus den Remedien mittheilt, weisen von der Dresdener Handschrift irgend welche erhebliche Varianten nicht auf und von dem Theile darf man wol auf das Ganze schliessen.

Uebrigens ist die venetianische Handschrift sowol am Anfang als am Ende sehr defect, denn sie umfasst nur fol.  $15-76^4$  der Dresdener, also noch nicht die Hälfte derselben.



<sup>\*)</sup> In einer Pariser Handsch, des Jakes d'Amiens (ms. 12478 ancion suppl. fr. 1316) sind allerdings auch remedes d'amors von 1729 Versen vorhanden, aber die Uebersetzung ist unvollendet (vgl. Brakelmann in Lemcke's Jahrbb, Bd. 9, p. 422 ff.)

## Inhalt.

- Einleitung, p. I XXV.
- 2. Text, p. 3 74.
- 3. Anhang: Die Rubriken des gesammten Codex, p. 75 93.
- 4. Die Varianten des codex Venetus (Marcianus)\*), p. 94-101.

<sup>9)</sup> Dass ich diese Varianten noch nachtragsweise hinzulägen konnte, reradunke ich der susserreduciliene fleid ein Herra Dr. Der Sendly na Menschagen, welcher (wikhrend meine Ausgabe sehen nater der Presse war) bei einem nem kurzan Anfanthali in Veneußig der derigien coder für mich collisionitien derfülle nur eine Pflickt, wenn ich ihm hierfür auch öffentlich meinen herzlichsten Dank ausgereche.

## Die Remedia amoris des Ovid

in altfranzösischer Uebersetzung.
(Dresdener noch nicht edirter Codex.)

.

1.

Die Göttin Pallsa Athene — als Göttin der Weishelt ertheilt dem Dichter, welcher im Begriff steht, Amors Rathschligen zu folgen und sein Leben im Minnedienste zu verbringen, 35 Anweisungen, wie er sich von der Liebe hellen solle, um dann sein Leben biheren Bestrebungen zu widmen. Diese Anweisungen entlehnt sie nach ihrem eigenen Bekenntnisse den Remedien des Ovid, doch will sie dieselben nicht vollständig übersetzen, sondern, da sie sich beeilen müsse, nur den Sinn kurz wiedergeben, ebenso wenig will sie indessen auch etwas Neues und Selbsterfundens hinzufügen.

> trente chinca rieugles\*) vous enseigne, dont ie te diray la sentence au plus prez en ma conscience, que je pourray s'entente ensuivre selon le proces de son livre, car je ne vueil du mien riens mettre fors pour miculx desclairier la lettre, sans faille aussy je ne vueil pas mettre au long par ordre en cest pas tout ce que chilz livres comprent, qui a guarir d'amours apprent, car ce serroit trop longue chose: il souffist, que je t'en expose la sentence legierement, car je ne vueil pas plainement le livre ad present translater, je me vueil un poy plus haster.

\*) sc. Ovides,

f 54b v 8.

I.

cy parle Pallas de la premiere regle et du premier enseignement des remedes d'amours selon Ovide. (Ovid. v. 79-107).

v. 1—21 ≡ Die Heilmittel gegen die Liebe müssen schon bei dem Be-0vid.v.79-82 ginne des Uebels angewandt werden.

> La premiere riegle est dont telle c'est, c'onques la chose est nouvelle des le premier commencement, au' amours esment ton sentement.

- 5 que tu t'avises et t'arrestes et de tout ton povoir t'aprestes de resister sans nul demour contre le mouvement d'amour et de laissier ta fole emprise,
- 10 ja ny soit delacion prise, oste dont la male semence du grant mal, qui en toy commence, car c'est trop plus legiere chose d'oster l'amour an quer enclose
- 15 nouvellement enamoure, que quanqu' elle y a demoure tant qu'elle y prent racine ferme, car la demeure le conferme
- et luy donne force et vigour, 20 si quez li cuers a sa rigour n'a mais de resister povoir et ce puet on a l'ueil veoir es choses que nature fait, car la demeure les parfait

V. 22-35 = Ovid v.83-88.

£ 54c

25 et fait en fruit saillir avant ce qui n'estoit qu'erbe devant: li arbres qui grant place encombre et qui fait maintenant grant ombre pour le temps qui le fait estendre

30 n'estoit qu'une vergelle tendre et petite au commencement

|      | et c'om peuist legierement                         |    |             |
|------|----------------------------------------------------|----|-------------|
|      | de la terre adout destachier,                      |    |             |
|      | mais c'est fort chose a desrachier                 |    |             |
|      | l'arbre parcreu et parfait.                        | 35 |             |
|      | Or regarde bien dout ton fait,                     |    | V. 36 - 5   |
|      | regarde tres bien la puchelle                      |    | Ovid v. 89  |
|      | qui te fait sentir l'estincelle                    |    |             |
|      | du feu d'amours qui tout t'esprent,                |    |             |
|      | regarde quanqu'elle comprent,                      | 40 |             |
|      | regarde, qui elle est et quelle,                   |    |             |
|      | regarde la plaie mortelle,                         |    |             |
|      | qu'amours t'a fait pour sa beaute,                 |    |             |
|      | ou il n'a el que vanite,                           |    |             |
|      | regarde bien et hault et bas                       | 45 |             |
|      | le grant peril, ou tu t'embas,                     |    |             |
|      | la paine qu'il te fault souffrir                   |    |             |
|      | le grans maulx, qu'amours scet offrir              |    |             |
|      | et le peu de bien, qui en vieut,                   |    |             |
|      | si t'eu retray - il le convicut -,                 | 50 |             |
|      | ains que ta maladie croisse.                       |    |             |
|      | Se tu veulx guarir de l'angoisse,                  |    |             |
|      | qui vient de l'amoureux desir,                     |    |             |
|      | fuy tost puis, que tu as loisir,                   |    | V. 54 7     |
|      | estain tost le feu, qui tout t'art,                | 55 | Ovid v. 91- |
|      | la medechiue vieut trop tart,                      |    |             |
|      | quant la maladie est si dure,                      |    |             |
|      | qu'elle surmonte ja uature,                        | ~  |             |
|      | mais on puet tost l'enfermete                      |    |             |
|      | guarir a sa uouvellete                             | 60 |             |
|      | et pour ce sourvieut en ce point                   | •• |             |
|      | la medechine bien a point.                         |    |             |
|      | encore de ce.                                      |    |             |
|      | Qui veult dout oster son corage                    |    |             |
|      | du tout de l'amoureuse rage                        |    |             |
|      | des le commencement qu'il voit,                    | 65 |             |
|      | qu'amours l'assault, eusus s'en voit               |    |             |
|      | 14. Der Sinn unklar.                               |    |             |
| ٧. ٠ | 46. für t'embas (v. embattre) viell besser tombes. |    |             |
|      |                                                    |    |             |

ostant s'ymaginacion, sa pensee et s'affeccion sans attendre d'uy a demain,

70 attendre n'y doit soir ne main, car qui n'a huy le cuer ayable a faire aucune oevre loable, encor serra il demain mains avablez a y mettre les mains

V. 75—114 = Ovid. v. 95-100. 75 et si a, qui bien considere, grant peril, qui ainsy differe, car on treuve en la vie fole d'amours, qui t'occist et affole, tant de plaisans decepcions

80 et de grans involucions, qui tellement les cuers embracent et les affolent et enlacent, que souvent le mal conseillie en sont si fort entorteillie.

f 544

- 85 qu'il n'en ystroient noient plus, que de le maison Dedadus, mais com plus avant si toueillent et plus en l'amour s'entorteillent, ainsy croist l'amour et amplie
- 90 et de jour en jour multiplie par les attrais, que le cuer treuve, en la maniere que li fleuve croisseut de petites fontaines, qui viennent de soursez longtaines;
- 95 dont maint folz en tel point se met, qn'amours le maistrie et soubmet, si quez souvent chier le compere: Se Mirra, qni ama son pere Cynaras jadis folement,
- 100 s'en fast ostee isnellement, quant il estoit appartenant, elle n'euist pas maintenant

v. 87, aber toneiller vgl. Burguy, Glosssire p. 363., freilich gibt hier keine der dort angegebenen Bedeutungen einen befriedigenden Sinn.

sa face converte d'escorce, mais - non dieu! - l'amoureuse force, qui en luy se multeplia. 105 fist tant, qu'elle si emploia tant, que sa voulente fut faitte par la faulse vielle desfaitte, qui pour accomplir son desir le fist o son pere gesir 110 en fourme d' une aultre pucelle; pour ce en fu transmuee celle par le vertu divine forte en arbre, qui le mierre porte: ponr ce nuist la longue demeure. 115 v. 115 -- 130 La plave serroit en peu d'eure, = 0vid. v. quant elle est faitte de nouvel, 100-106. souvent guerie bien et bel, qui empire nottablement. quant on attent trop longuement. 120 Ainsy est il, doubte n'est mie, de l'amoureuse maladie, mais sans faille, c'est chose voire, li delis, qui le cuer espoire finablement assayourer. 125 le fait en ce point demonrer. Si croist l'amours endementiers: manyaise arbre croist voulentiers et parfont sa rachine envoie, qui au premier ne l'en desvoie. 130

#### п.

### La seconde reugle.\*)

Hat man es versäumt, die Liebe in ihrem ersten Entstehen zu bekämpfen und sie dadurch mächtig werden lassen, so lasse man ihre erste Heftigkeit vorüber, ehe man sie zu heilen versucht.

La seconde reugle\*) d'Ovide V. 131—181
c'est, s'on ne puet tenir la bride 0.01-122.

<sup>\*)</sup> So die Hds., viell. In die sonst übliche Form regle zu ändern. v. 124. für qui l. que.

de s'amour au commencement pour ce qu'amours trop aigrement

135 le cuer espoir assault et point,
t. 552 on ne doit pas lors en ce point
le cuer constraindre ne haster,
qui se vueille d'amonrs oster,
ne retraire soubdainement,

- 140 qu'il ne ponrroit certainement.

  Pour ce dist Ovides, qu'on doit
  oster s'amonr, ains qu'elle soit
  fermement an ener retenue.
  C'est en sa premiere venne,
- 145 si com chilz premiers poins tesmoigne, ou en la fin de la besoigne, quant l'amours est de mendre force, lors est il bon, que on s'efforce, qui venit, non pas an temps moyen,
- 150 quant fort sont d'amonrs li loyen,
  car adont l'acordo je bien,
  que la force n'y vanidroit rien;
  il y fault plus subtil maistrie,
  car li cuers, qu'amours fort mastrie,
  155 no vaint pas bien son appetit.
- 155 ne vaint pas bien son appetit. On doit dont laissier un petit conrre amours a sa voulente, tant que l'impetuosite de sa fureur soit mise au bas.
- 160 On doit differer en ce cas, car tonte chose furiense est forte a vaincre et annieuse, si doit estre en ce point laissie, tant que la fureur soit froissie:
- 165 Briefment, on s'en doit traire arriere et querre voye plus legiere. Chilz ne feroit pas a loer, qui s'esforceroit de noer

v. 148. Histus.

| contremout l'yawe rade et fiere       |     |         |
|---------------------------------------|-----|---------|
| pour passer oultre la riviere,        | 170 |         |
| quant il pourroit oblicquement        |     |         |
| oultre passer legierement.            |     |         |
| Aussi dis je, que ce seroit           |     |         |
| folie, qui s'esforceroit              | 175 |         |
| encontre la force amoureuse,          |     |         |
| quant on la sent trop rigoureuse,     |     |         |
| car il n'y pourroit contrester:       |     |         |
| pour ce doit ou lors arrester         |     | •       |
| tant, qu'ou ait temps plus couveuable | 180 |         |
| pour la chose estre mieulx faisable.  |     |         |
| Li homs, qui seroit oultrez d'ire,    |     | V. 183- |
| ou ue le doit pas coutredire          |     | = Ovid  |
| ue lors chastier ue repreudre,        |     | 123-1   |
| car il u'est pas eu point d'aprendre, | 185 |         |
| mais quant il est hors de seiour .    |     |         |
| et appaisies de sa furour,            |     |         |
| adout se puet ou emploier             |     |         |
| sans mesprendre a lui chatoier,       |     |         |
| car lors est il plus raisonnables     | 190 |         |
| et ses maulx plus medicinables.       |     |         |
| Quant une femme pleure fort           |     |         |
| pour son enfant, qu'elle voit mort,   |     | f. 55b  |
| ou ue luy doit pas lors deffeudre     |     |         |
| le plourer a bien tout enteudre,      | 195 |         |
| car qui lors la deffenderoit          |     |         |
| le plourer, son temps perderoit,      |     |         |
| mais quaut elle a plouret asses       |     |         |
| et que son grant duel est passes,     |     |         |
| lors la puet ou admonuester,          | 200 |         |
| qu'elle vueille son duel oster.       | 200 |         |
| Briefmeut, a parler par raisou:       |     |         |
| chascuue chose a sa saisou,           |     |         |
| la medechiue n'est pas boune          | `   |         |
| eu tous temps a toute personne,       | 205 |         |
|                                       |     |         |

v. 186. für das sinnlose seiour jedenfalls s'irour zu lesen. v. 196. für la lies luy vgl. v. 194.

mais en certain temps seulement: li vins n'est pas bons ensement, s'il n'est pris en temps convenable et par mesure raisonnable,

210 ains nuiroit au corps auttrement; aussy dis je samblablement, que qui veult reprendre l'amant de ce qu'il mesfait en amant, il le doit faire en temps ayable

215 et par maniere si loable, que sa labeur ne soit pas vaine, car on le puet prendre en tel vaine, que tout ne vauldroit un bouton, mais com plus l'en parleroit on

220 et com plus on le blasmeroit, de tant plus on l'enflamberoit.

### m.

## La tierce regle

das erste und nothwendigste Heilmittel gegen die Liebe besteht in der Vermeidung des Müssigganges.

V. 222—271 = Ovid. v. 137—150. La tierce reugle prouffitable au ener amant par art traittable pour oster l'amour perillense,

225 c'est fouir peresce et oyseuse, car oyseuse, c'est chose clere, donne lieu d'amer et matere sus toutez les choses du monde, et quant amours au cuer habonde,

230 si la garde oysense et nourrist, tant qu'elle y regne et seignourist; briefment; qui oysense osteroit, amours son povoir perderoit, si qu'il ne pourroit par ses ars 235 ne par sayettes ne par ars

v. 217. vine ist unverständlich, viell, in paine zu andern. v. 235. ars = arcus. iamais grever le cuer humain, il u'v pourroit mettre la main ne le brandon que Veuus porte n'aroit ia depuis vertu forte. aius est voir, que il estendroit 240 si que iamais n'esprenderoit damoiselles ne damoiseaulx. Car tout aussy, que li roseaux aime le limon et le brav et li penplier l'eawe pour vrav. 245 autant Venus et sa lignie d'oyseuse ayment la compaguie. f. 550 Se tu te veulx dont estrangier de Venus et de sou dangier et guarisou avoir parfaitte 250 de la playe, qu'amours t'a faitte, il te fault de neccessite fouir oyseuse et vanite, si quez tu mettez soirs et mains a l'euvre le cuer et les mains. 255 Car l'oyseuse, dont je te presche, aime sur toute rien peresche, le repos du corps et long somme et, pour tout comprendre en bref somme, oyseuse ne quiert que deliz 260 de jeux et de vins et de liz, et ces choses, que je recors, empescheut et l'ame et le corps et leur fout maint mal mult grevant, ainsy com je t'ay dit devaut, 265 pour ce les couvient il fouir. qui veult de sa vie jouir et soy bien du graut mal deffendre, qui de fole amour puet descendre car ainsy, que Ovide expose 270 amours ue demande aultre chose.

v. 252 neccessite die Hds.

encore de oyscuse et respont Pallas a une question, que on pourroit faire.

Sans faille pour toy escondire tu me pourroies espoir dire, que tu n'as talent d'estre oyseux

- 275 et que nulz, s'il n'est trop noiseux, ne te doit pour øyseux tenir et le pourroies soustenir par ee, que tu es sans seiour toudiz en paine, nuit et iour,
- 280 et en laborieux tourment, ou tu te traveillez forment, car amours te fait fort entendre a vaincre la pucelle tendre et y fichez si ton propos,
- 285 que tu n'as nne heure repos: tant es de penser y lasses, si quez tu oevres dont asses, ce te samble et sans toy mesfaire, quant on ne te voit nul mal faire.
- quant on ne te voit nui mai faire.

  290 Se tu veulx ainsy arguer,
  je puis pour toy redarguer
  respondre, que je suy certaine,
  que tu sueffre assez plus de paine,
  que labeures jour et nuit,
- 295 mais toutesfois, n'en anuit, toute la labeur anuyouse n'est que vanitez et oyseuse, pour ce la fin de ton entente n'est ne prouffitable ne gente,
- 300 mais perilleuse et decepvant, comme je t'ay prouve devant par mainte vraie autorite, si quez selon la verite chilz est oyseux et en vain oevre,
- 305 qui son temps occupe en tel oevre.

f. 554

v. 293. sneffre für sueffres, aber durch das Metram geschutzt.

v. 294. n'en anuit ist untiar.

Se tu doncquez pensez et veillez et sougneusement te traveillez et te mez eu maiu graut meschief pour venir de t'emprise a chief, qui n'est qu' une fole pensee 310 de toute doleur encensee et dont nulz biens ne puet venir et s'en peut tous maulx aveuir; se tu quiers caroles et danses et que tu caroles et dauses 315 tant que la nuit et le jour dure ou se tu, quiers par aventure aucuns aultrez jeux delittablez, comme ieux de dez et de tablez ou le jeu des eschecz uavs, 320 par qui tu as este trahis. ou se tu t'eu vas es tavernes boire le froit vin des cavernes ou es aultrez lieux dissolus: cuidez tu pour ce estre absolus 325 ue pour ce d'oyseuse estre quittes? certez uenil pas ne t'aquittes par telz oevrez souffissamment. il te fault ouvrer aultrement. ainsy qu'Ovidez le desclaire 330 qui en baille maint exemplaire.

# comm e

| ent selon Ovide il se doit exerci                                                                                                                                       | ter qui v | eult                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| . fouir oyseuse.                                                                                                                                                        |           |                              |
| Ovides dont veult ainsy dire,<br>biaulx amis, que tu doiz eslire<br>aucune bonne oevre loable,                                                                          |           | v. 331—<br>= 0vid.<br>151—16 |
| mais que tu t'i voyez ayable,<br>ou tu te puissez employer<br>et la dois tu sanz foloyer<br>ton temps hounesfement despendre.<br>Tu pues dont, s'il te plaist, entendre | 335       |                              |
| a aucune marcheandise,                                                                                                                                                  | 340       |                              |

se tu veulx vivre eu celle guise et tu sces acheter ou vendre; ou tu pues, se tu veulx, aprendre aucun mestier ou aucuu art;

345 ou se tu veulx de l'antre part, apren les lois et les coustumez et a bel parler t'acoustumez pour toy et tes amis deffendre, ou tu vois, c'om les vueille offendre

350 et aussy la chose publique, se ta nature s'i applicque. Tu ue puez meilleur oevre faire, . mais garde bieu en ton affaire en tant comme il serra possible,

f. 56=

355 qu' on te voye toudis paisible.

Ou s'il appartient, que tu t'armez
poursieu les guerrez et lez armez
et les va bien loingz anchois querre:
si pourras grant honneur acquerre

360° et grant prouffit tel et, m'en croy, 360° qu'amours n'sura povoir sur toy, car il ne te teura d'amer, se tu te veulx souvent armer et bieu adroit a l'ouueur tendre,

on droiz homs d'armes doit euteudre, 365 car armes desireut prouesce et amours oyseuse et peresce. Venus meismez ta maistresse, qui d'amours est dame et deesse, onant Dvomedes la bleca.

370 pour ce qu'elle se conrrouca mist eu l'eure amours en onbly pour guerroyer contre cely et mauda le dieu des bataillez, qui moult est hardis a mervaillez

v. 352-353 enthalten einen zu dem Vorhergehenden und Folgenden wenig passenden Gedanken, der bei Ovid auch fehlt.

| pour vengier celle villonie:          | 375 |                        |
|---------------------------------------|-----|------------------------|
| tant ot on cuer grant felonnie.       |     |                        |
| encore de ce.                         |     |                        |
| Pour ce ot jadis cause et matere      |     | V. 377 - 473           |
| Egistns de faire adultere,            |     | = Ovid. v.<br>161-212. |
| car s'il enist toudiz este            |     |                        |
| en la guerre yver et este             | 380 |                        |
| aveucques les aultrez greigois,       |     |                        |
| qui guerrioient anx bourgois          |     |                        |
| de la troyenne cite,                  |     |                        |
| selon la droite verite                |     |                        |
| il n'euist ja este du fu              | 385 |                        |
| d'amours ainsy sonrpris qu'il fu      |     |                        |
| pour la femme d'Agamenon,             | •   |                        |
| dont il perdi son bon renon.          |     |                        |
| Mais le fol d'amours trestons seulx,  |     |                        |
| si qu'il convient qu'il fust oysenx,  | 390 |                        |
| car s'il se vonlsist bien combattre,  |     |                        |
| il ne se sceuist, ou embattre,        |     |                        |
| ou il se voulsist plait esmouvoir,    |     |                        |
| il ne scenist contre qui voir         |     |                        |
| pour ce que tout chilz de la terre    | 395 |                        |
| estoient alez a la guerre,            |     |                        |
| si ne savoit, a quoy entendre,        |     |                        |
| pour ce le pot mieulz amours prendre. |     |                        |
| Ou se tu as par aventure              |     |                        |
| ta plaisance en agriculture,          | 400 |                        |
| tu puez veoir ton champ arer          |     |                        |
| et la terre a droit preparer,         |     |                        |
| ou mener neys la charrue,             |     |                        |
| par quoy Ceres soit seconrue,         |     |                        |
| tu puez semer la terre aree,          | 405 |                        |
| quant elle est a droit preparee,      |     | f. 56b                 |
| ou la terre sus reverser;             |     |                        |
| tu puez es jardins converser,         |     |                        |

v. 376. gibt keinen befriedigenden Sinn,

v. 389. treslous viell, in estoit zu verändern.

v. 393. Für on il se ist jedenfalls on, s'il zu lesen.

- veir les fleurs et la verdure, 410 les herbes de maiute nature, les arbrez et les fruis qu'il portent, qui forment nature conforteut, arbrez planter, euter ou duire, se tu te veulx eu ce deduire;
- 415 on tu t'eu puez aler aux champs, oir des oyselles les chans, veir fontainez et rivierez courre par diversez manierez, veir les bestez aux champz paistre
- 420 et regarder comment li paistre les paissent gracieusement en jouant de maint instrumeut et comment leur chien sont bien duit: si pourras preudre grant deduit;
  - 425 les mouchetez, qui le miel font le cuer souvent ainsy reffont de grant joye et de grant plaisance qui regarde leur contenance et se proufftent grandement,
- 430 si t'y pues esbattre ensement.

  Ainsy pourras fuir oyseuse
  et laissier t'amour auguoisseuse,
  se tu te veulx bien esprouver,
  car tu pourras tousdis trouver
- 435 a faire, se tu t'y exposes, en divers temps diversez choses. Le premier temps verdure donue, estes est li temps c'ou messonne, autompuez aussy par nature
- 440 parfait les fruis et les meure, yvers ne requiert que bon fu, oncq plus grant remede ne fu pour resister a sa froidure,

v. 412. forment ist als Adverb zu fassen, trotzdem bleibt der Sinn recht matt im Vergleich zu Ovid v. 175 f.

| qui souvent plus c'on ne veult, dure.<br>Tu te pnes dont, et c'est raisons,<br>selon les diverses saisons<br>en ces chosez excerciter. | 445 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| qui moult te pourront prouffiter                                                                                                       |     |        |
| pour t'amour mettre en oubliance;                                                                                                      |     |        |
| et se tu as anssy plaisance                                                                                                            | 450 |        |
| on aucune inclinacion                                                                                                                  |     |        |
| ou mestier de venacion,                                                                                                                |     |        |
| tu y puez bien mettre ta cure,                                                                                                         |     |        |
| c'est occupacion senre                                                                                                                 |     |        |
| et bien a oyseuse contraire                                                                                                            | 455 |        |
| et tant te vneil je bien retraire,                                                                                                     |     |        |
| que Dyane la veneresse                                                                                                                 |     |        |
| a ponrchassiet sur ta maistresse                                                                                                       |     |        |
| Venus en mainte victoire,                                                                                                              |     |        |
| si fus folz, qui ne la voulz croire.                                                                                                   | 460 |        |
| Tu pnez dont aux lienvres chassier                                                                                                     |     | f. 56c |
| pour ta fole oyseuse enchassier                                                                                                        |     | 11 00- |
| ou anx cerfz ou aux pors sauvages;                                                                                                     |     |        |
| tu pncs voler sus les ruages                                                                                                           |     |        |
| ou tendre aux oysellez petis                                                                                                           | 465 |        |
| ou, se c'est mieulx tes appetis,                                                                                                       | •   |        |
| tus pourras par divers arrois                                                                                                          |     |        |
| poissons prendre aux ains et aux rois.                                                                                                 |     |        |
| Par ce dont, que je ramentoy                                                                                                           |     |        |
| pues ta, s'il a avis en toy,                                                                                                           | 470 |        |
| oyseuse et amours desconfire                                                                                                           |     |        |
| et par ce que tu m'oras dire                                                                                                           |     |        |
| anchois que de toy me departe.                                                                                                         |     |        |
| TY                                                                                                                                     |     |        |

### IV.

la quarte reugle. Man fliche standhaft die Nähe der Geliebten. Or enten dont la reugle quarte:

V. 474 - 524 c'est, que tu widez cest vergier 475 = Ovid. v. 213-232.

2

v. 464. ruage Wort von unklarer Bedeutung --- viell, in nuages zu ändern? v. 467, tus die Hds.; lies tu,

et que tu penses deslongier sans arrester ne pas ne heure le lien, ou t'amie demeure, et garde bien — quoy qu'il aviegne

480 pour pittie qui au cuer te viegne de ce que tu laissez l'amie que tu ne te retournez mie et com plus ton cuer l'en deulra et plus esploittier te faulra,

485 n'arreste pour vent ne pour pleuve, combien qu'il vente fort ou pleuve, pour jeu ne pour festez quelconquez, tu ne dois pas regarder doncquez, quantez lieuez tu as erre

490 ne combien tu as demoure, ne retourner tes yeulx nays pour regarder vers le pais, ou demeure t'amie chiere, que tu auras laissie derriere,

495 mais fuy tousdiz grant alenre, car c'est la voie plus seure, et se ce t'est trop dure chose

de faire ce, que je t'expose, tontesfois elle est faisable

500 et s'est a faire convenable,
affin que plus grant mal en cesse:
chilz que grant maladic appresse
boit souvient maint amer buvrage
moult desplaisant en son courage
505 pour la sante qu'il en espoire.

505 pour la sante qu'il en espoire, qu'il ne vouldroit antirement boire; on seuffre — c'est chose certaine souvent fain et soif et grief paine, voire neys incisions

510 cauteres et ignicions soubstient on bien aucune fie



v. 492. Die Form nays zu beachten.

v. 499, ein Siebensylbner.

| pour sauver son corps et sa vie,<br>donequez se doit on bien offrir<br>a grant paine et grant mal souffrir |     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| pour l'ame amender et parfaire,<br>car elle est de plus digne affaire,<br>que le corps sans comparison,    | 515 | f. 56d                |
| si quez, a parler par raison,<br>se tu veulx a droit besongnier,<br>tu ne doiz mie ressongnier             |     |                       |
| travail de corps ne paine dure<br>pour estre guaris de l'ardure                                            | 520 |                       |
| et de l'amoureuse destresse,<br>qui si griefment t'ame empeesse.                                           |     | V. 525-576            |
| encore de ce. Sanz faille eil commandement samblent dur au commencement                                    | 525 | = Ovid. v.<br>233248. |
| pour la constumance contraire:<br>quant on fait premierement traire<br>ronchin on jument on thorel,        |     |                       |
| il sont plus greve du gorcl  — ce n'est mie doubte — et plus pris,                                         | 530 |                       |
| qu'il ne sont, quant il sont apris:<br>aussy se cil point te sont dur                                      |     |                       |
| au commencement, je to jur,<br>seuffre ent un petit le dangier,<br>il ne sera riens si legier.             | 535 |                       |
| Tu eslongeras dont t'amie,<br>va t'en et ne le laisse mie                                                  |     |                       |
| ne pour parens ne pour amis<br>ne pour rienz qui te soit promis,<br>tant te soit grief du departir         | 540 |                       |
| et te deuist le euer partir.<br>Mais va tousdiz sans seiourner,                                            |     |                       |
| ear qui te voulroit retourner,<br>des l'eure qu'on t'aviseroit<br>on diroit, que ee ne seroit              | 545 |                       |
| 24                                                                                                         |     |                       |

v. 524. empeesse die Hds.; lies empresse. v. 530. gorel = jugum.

fors pour t'amie reveoir, que tu n'as de laissier, pouvoir, non pas pour parent que tu ayez.

non pas pour parent que tu ayez.

550 N'il ne fault ja, que tu t'esmayez
pour deduit qu'en ee vergier voyes,
ear tu trouveras en tes voyes
assez de consolacions
de jeux, de recreacions

555 et de compaigniez plaisans, qui te serront molt aaisans, ainsy pourras tu oublier l'amour, qui te fait folier, par t'en fouir isnel le pas;

ot sachez qu'il ne souffist pas,
que bien loingz t'en fuyez et queurez,
se si longuement n'y demeurez,
que l'ardeur qui en toy s'engendre
soit toute couverte en cendre
tet que si le voies faillir

qu'amours ne te puist rassaillir, pour ce te fault il demourer, se tu veulz bien ton mal curer, car com plus feras long demour,

570 mieulx seras garis de t'amour.

# v.

# la quinte regle.

Y. 571—694 Die Anwendung magischer Mittel befreit von der Liebe nicht. = Orid. v.
La quinte est, que nulz ne s'esforce

La quinte est, que nulz ne s'esforce de vainere l'amoureuse force par herbes ne par art magique, car son temps pert qui s'i applique, a brief parler chilz pert sa paine et trop se decoipt qui se paine

f. 57a

. .... Lougle

v. 561. queurez von courir.

v. 564, Hiatus (couverte en).

d'oster s'ymaginacion d'amour par incantacion. Sanz faille cest art, tant en say je, soloit estre en moult grant usage 580 et mainte merveilleuse en faisoient li anchyen, qui en usoient, ainsy qu' Ovides le tesmoigne. qui nient mains en ceste besoigne ne veult point de cest art user. 585 Ovidez n'y daigne muser. car c'est mal art et decepvable, il veult baillier art raisonnable telle qu' Appollo luy declaire: je ne vneil pas, dist il, hors traire 590 les ombres de leurs sepultures pour savoir les chosez obscures. ne je ne vueil pas ensement les ablais par enchantement de champ en aultre transporter 595 ne je ne reveil pas oster a Phebus aussi sa lumiere n'arrester Tybre la rivicre, je vueil, que le Tybres se voit en la maniere qu'il soloit 600 toudis vers la mer droite voie. je ne quier ja, qu'il s'en desvoie. je vueil ainsv qu'il soloit estre. que la lune et li corps celestre facent tout continuelment 605 leurs cours tres ordonneement ct selon leur accoustnmance, ja n'y mettray desordonnance ainsy qu'aucun magicyen faisoient ou temps anchyen 610 et toutesfois il ne savoient de l'amour qu'en leurs cuers avoient

v. 581. für merveillense zu schreiben merveille. v. 594. über ablais cf. Diez, Wörterb. I. s. v. biado.

trouver remede ne confort par enchantement ne par sort;

- 615 briefment, Ovidez tient pour ferme, qu'on ne puet, et je le conferme, vaincre amours par enchantement, par sonffre vif ne aultrement. Modee, qui fist a Jason
- 620 avoir la doree toison,
  par ses sonbtilz enseignemens
  et par ses sors enchantemens —
  ear trop\_y ert bonne enchanteresse —
  ne pot onequez estre maistresse

f. 57b

- 625 de Jason a s'amonr tenir
  n'onequez ne pot a chief venir
  qu'elle en peuist son cuer retraire
  et se li fist chilz tel contraire
  qu'il dont il fist trop a blasmer,
- 630 la laissa pour une aultre amer s'en fu si forsence d'ire Medec, si com j'oy dire, qu'elle en estrangla sanz respit ses deux enfans en son despit
- 635 ct fist mourir de mort amere contre la nature de mere. Aussy te dis je de Circes qui les compaignons de Ulixes par ses engins et par ses sors
- 640 transmua en fonrme de pors, puis leur rendi a la priere d'Ulixes leur fourme premiere, par sy qu'il serroit ses amis et ainsy luy a chilz promis,
- mais il ne lui tint pas convent, ains s'en ala par mer an vent au plus tost qu'il pot eschapper, que ne le pot celle attrapper

v. 622. et viell, besser nach sors zu setzen oder sors in fors zu andern.

par sort ne par enchantement; si li moustroit elle, comment 650 elle estoit de haulte lignie de la celestre compaignie, fille a Phebus, et par cest signe elle moustroit, qu'elle estoit digne qu'elle fust s'amie et sa femme 655 ct comment elle estoit grant dame et deesse de grant povoir selon ee qu'il povoit veoir et comment tont entiercment estoit a son commandement 660 son corps, sa richesse et sa terre et tout quanqu'il voulroit requerre, et aveue tout ee luy expose, comment c'est perilleuse chose sus toutes les choses du monde 665 de soy mettre en la mer parfonde et devant luv souspire et pleure a la fin, q'Ulixes demeure, maiz tout ce riens ne luv valu. car a Ulixes ne chalu, 670 ains s'en alla sans plus attendre, oneq ne voult son sermon entendre. Quant celle voit, que chilz se part, elle se retrait d'autre part si cuide a sez ars recourre 675 pour son ener contre amour secourre f. 57c et ponr Ulixes oublier, qui l'ot fait ainsy foulier, maiz oncquez ne pot son coraige oster de l'amoureuse raige, 680 tant sceuist d'art magieque aprendre. Veehy merveillez a comprendre, que eeste puissans dame cy, qui ama Ulixez ainsy,

v. 681. auffällig die Verbindung; sceuist - aprendre.

povoit humainez ereaturez transmuer en mille figurez et si ne povoit a nul fuer transmuer l'amour de son euer. Or n'ayez dont point de fiance

690 en cest art, car je te fiance, que tu te pues veir delivre par la doetrine de eest livre du mal, qui te destraint si fort sans enchantement et sans sort.

### VT.

# la VIe regle.

Um sich von der Liebe zu heilen, bemühe man sich, an V. 695-746 dem geliebten Gegenstande Fehler zu entdecken. = Ovid, v.

299-324.

695 L'aultre reugle et l'autre eautelle pour soy guerir d'amours est telle (et je lo bien, que tu le gardes): e'est, que tu pensez et regardes, s'il v a chose vicieuse

700 mal seant ne mal gracieuse ne ehose qui soit a blasmer en eelle, que tu seulz amer et que tu ayez si ces choses tous temps en ta memoire encloses.

qu'il t'en souviengne toutez heures, 705 quoy que tu faecs ou labeures et que tu mettez au derriere le bien de luy en tel maniere, que jamais il ne te souviengne

de chose, qui bien luy aviengne fors de leurs vices seulement. et s'aves tousdis ensement devant les ieulx de ton coraige,

v. 687. über fuer cf. Burguy, Gramm. II. p. 293. v. 703, si verbinde mit encloses.

| eomme de<br>ou d'engaig | it aucun dompnaige,<br>tez chosez despendre<br>cier ta terre on vendre, | 715 |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| dont ta ay              | it aucun faulz tour,<br>ez au cuer tristour,                            |     |        |
|                         | it paine et annis                                                       |     |        |
|                         | t de jonr on de nuis,                                                   | 720 |        |
|                         | nouvel amy fait                                                         |     |        |
|                         | ultre villain fait;                                                     |     |        |
|                         | s, que je te compte,                                                    |     |        |
|                         | entoivent sa honte,                                                     |     |        |
|                         | pensee tonrner,                                                         | 725 |        |
|                         | te veulx attourner,                                                     |     |        |
|                         | legierement;                                                            |     |        |
|                         | meismement,                                                             |     |        |
|                         | soit belle et fresche                                                   |     | f. 574 |
|                         | t en luy nnlle tesche                                                   | 730 |        |
| al data to f            | hy devant deismez,                                                      |     |        |
| an'ollo noit            | aindre en toy meismez,<br>et laide et villaine;                         |     |        |
|                         | se e'estoit Helaine;                                                    |     |        |
|                         |                                                                         |     |        |
| si nopresit             | ur, e'om sceuist prendre,<br>on pour luy reprendre                      | 735 |        |
| et accuser              | le mesovison                                                            |     |        |
|                         | aucune aehoison,                                                        |     |        |
|                         | proverbe le preuve:                                                     |     |        |
| aehoison . o            | ii son ehat bat, treuve;                                                | 740 |        |
| briefment sa            | iches, qu'il n'est personne,                                            | 740 |        |
| tant soit ho            | anourable ne bonne                                                      |     |        |
|                         | euse maniere,                                                           |     |        |
| qui ne soit             | a blasmer legiere,                                                      |     |        |
| qui mettre              | vouldroit son engin,                                                    | 745 |        |
| car le mal              | st an bien voisin.                                                      |     |        |

v. 719. paine et anuis Objecte zu souffrir. v. 722. fait Substantiv, abhängig von a fait in v. 721.

### VII.

la VIIe riegle.

Fortsetzung des Vorigen.

V. 747—779 = 0vid. v. 325—330. La septisme y adiouste un point pour mieulx mettre la chose a point, c'est: se tu veulx bien ton preu faire,

- c'est: se tu veulx bien ton preu fi 750 tu dois tondis l'estre et l'affaire de t'amie entendre et gloser au pis, c'om en puet supposer,
- ct tout le bien, qu'en luy verras,
  empirer tant, que tu pourras,

  755 et toy pener meismement
  de decepvoir ton jugement,
- affin qu'elle te puist desplaire.
  Ovides y met exemplaire:
  s'elle est brune, tien la pour noire
- 760 et t'esforce treshien du croire; et s'elle est grasse, grosse et lee, si dy, qu'elle est lorde et enflec et taillie a estre ydropieque; s'elle est gresle, appelle la ctique
- 765 ou maisgre ou seche ou halee; s'elle est saige et bien emparlee, si dy, qu'elle est saffre et friant ou trop hardie ou trop riant; et s'elle est de coye maniere,
- 770 simple, taisant et peu parliere, si dy, qu'elle est villaine et rude. Ainsy doiz tu mettre t'estude en ramener au pire sens les gracez qu'en t'amie sens
- 775 toutez lez fois qu'il t'en souvient,
- 775b par quoy les biens, qu'elle contient, te soyent muchie et couvert et le mal cler et descouvert et que tu ayes desplaisance de s'amour et de s'acointance.

v. 767. saffre Wort von unklarer Bedeutung.

#### VIII.

la VIIIe riegle. v. 780-813 Fortsetzung des Vorigen. = Ovid, v. 331-340. La hnitiesme rieugle tesmongne 780 f. 58a (63a) pour mieulx confermer la besongne, que, se tu voiz rienz en t'amie. qui bel ne luy aviengne mie. tu lui dois de premiere face pryer souvent, qu'elle le face, 785 et par doulz langaige enhorter pour miculx ses desfaultez notter. Exemple: se tu seez et vois, que t'amie ait mauvaise voix. tu la dois requerre et haster, 790 qu'elle vueille souvent chanter; s'elle est mal seant en la dansce, tu lui dois pryer, qu'elle dansce et qu'elle maine la carole; et s'elle bloise en sa parole, constrain la de parler souvent, car - tant t'ay je bien en couvent moult desplaist laide parleure; s'elle a mal seant aleure. fay adont tant, que tu la voiez 800 bien souvent aler par les voiez; s'elle a grant pis et grans mamellez et qui ne soient mie belles. tu la doiz du moustrer constraindre, anchoiz qu'elle lez puist restraindre; 805 fay la rire, s'elle a lais dens pour les miculx veoir par dedens; et s'elle a les ieulx cacieux ou d'aucun vice vicieux. fay la plourer, si verras mieulx 810 le vice et le mal de ses yeulx. Et ainsy, se mes dis bien gloses, pues tu faire de toutez choses.

v. 808. les ieulx cacieux = molles oculi b. 0v. v. 340.

#### TX.

## la IXe riegle.

V. 814-867 Man strebe darnach, die Geliebte zu überraschen, bevor sie 341-348. Toilette gemacht hat.

Aveucq ce que je te propos dist l'autre ricugle a cest propos, que ee serroit prouffit tres grans a celluy, qui serroit engrans d'eslongier s'amie et hayr, qu'il l'alast au matin veir

820 en sa chambre celeement
pour la prendre soubdainement
et que tres bien la regardast
devant ce, qu'elle se fardast,
car s'elle avoit lors en sa face

825 ou ailleurs ne vice ne tace, il pourroit mieulx estre veu, que quant elle y, a pourveu et qu'elle soit envolepee comme seroit une poupee,

830 car li plaisant aournement, les robes et li garniment, l'or et les pierrez precieusez, dont femmes sont si envieuses, font annaroir estre plus belles

f. 58 (63)h

835 les damez et les damoisellez et nous enevrent la verite de leur naturelle beaulte, si que li folz, qui se regarde, qui n'y prent pas bien parfont garde,

moult souvent decheu s'en treuve, car raisons nous enseigne et preuve, que qui bien les descouveroit, communement on trouveroit

v. 838. statt se des cod, wol les zu lesen, v. 844. Neunsylhner, viell, estre zu streichen.

| le corps, qui tant semble estre avenans,<br>mains valoir, que li remanans.<br>Tu doiz dont tres bien regarder<br>pour toy de deceipte garder,                                       | 845 |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| quelle est la beaulte de t'amie,<br>gardez, que tu ne soyez mie<br>deceus pour ses paremens,<br>pour joyaux, pour atouremens                                                        | 850 |                                    |
| ne pour ses mantiaux sebelins;<br>soyez cler veans comme lins,<br>tant que tu saichez clerement,                                                                                    |     |                                    |
| quelz est li drois corps proprement<br>de celle, que tu prises sy:<br>on ne doit mie amer aussy<br>les aournemens, mais le corps                                                    | 855 |                                    |
| ct pour ce est aussy mes accors,<br>que tu te boutes en ses voies<br>sonbdainement tant, que tu voies,<br>s'il puet estre, t'amie nue,<br>pren la de premiere venue,                | 860 |                                    |
| comme se ce fust pour son bien,<br>et la regarde partout bien,<br>si pourras de legier comprendre,<br>s'il y ara rienz a reprendre.                                                 | 865 |                                    |
| Mais sans faille, doubte n'est pas, ceste rieugle quant a cest pas ne seroit pas toudis seure a garder, car je t'asseure, que mainte femme toute nue                                | 870 | V. 869—9:<br>= Ovid. v<br>349—356. |
| seroit pour plus belle tenue de droite beaulte naturelle, que soubz surcot ne soubz cotelle, si quez lors se decepveroit chilz, qui s'amic trouveroit si belle soubz la converture, | 875 |                                    |
| tant qu'espoir pour ceste aventure                                                                                                                                                  | 880 |                                    |

il l'aimeroit mieulx que devant pour la grant beaulte decepvant; mais toutes foiz communement on verroit la chose anltrement

85 si le te lo a esprouver, ear, s'il a rien a repronver en eelle, qui si te desvoie, tu le sauras par eeste voie.

f. 58 (63)c

Bonte toy dont, comme il est dit, i90 en la chambre, ou t'amie git aucune fois sonbdainement ponr veir son contenement et, si tu y viens si a point,

qu'elle s'achemast en ce point, 895 tant vault mieulx! ne recule pas, ains va tout oultre isnel le pas regarder toute la besoingne sans avoir honte ne vergoingne et pour mieulx savoir tout son estre,

900 muse en anglet et en fenestre, si trouveras par aventure les oingnemens et la painture et chosez de mille conleurs, dont grande serroit la douleurs,

905 s'on le savoit — mais ne t'en chaille, muse par tout, comment qu'il aille, et espoir tu le trouveras en tel point, que tu le verras nouvellement fardee et painte,

910 si prendras desplaisance mainte, ear c'est chose desnaturee de femme estre ainsi painturee et puant et abbominable, tant que souvent en put la table

915 de Phinens a sa grant honte selon ce, qu' Ovides raconte.

v. 907. f. le == la.

v. 915. Phineus dreisylbig.

Ainsy dont pourras tu savoir, quel beaulte peut t'amie avoir et s'elle a a la verite en luy nulle deformite: ce qui moult te pourra valoir pour s'amour mettre a nonchaloir.

# X.

# la Xº riegle.

Man trage dafür Sorge, dass man bei der Gelichten keine grosse sinnliche Freude mehr finde. v 923—96

920

| La dixicsme rieugle pronffitte       |     | 399-406.    |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| a cellny, qui ja se delitte          |     |             |
| ou qui ja delitter se peut           | 925 |             |
| aveucq s'amie quant il veult.        |     |             |
| Ceste riegle nous fait savoir,       |     |             |
| que chilz, qui veult matiere avoir   |     |             |
| de laissier l'amour, qui lui nuist,  |     |             |
| il doit bien en son cuer la nuit     | 930 |             |
| considerer ou la journee,            |     |             |
| qui luy a este assignee              |     |             |
| par aler s'amie veoir,               |     |             |
| et lors se doit il ponrveoir,        |     |             |
| s'il est soubtilz et bien apris,     | 935 |             |
| qu'il ait ailleurs son deduit pris   |     |             |
| ct sattifye a Venus                  |     |             |
| devant ce, qu'il soit la venus,      |     |             |
| et c'est a la fin, qu'il n'ait mie   |     |             |
| si grant plaisance aveue s'amie      | 940 | f. 58 (63)d |
| ne si grant delectacion,             |     |             |
| ains ait abhominacion                |     |             |
| de lny et de sa compaignie,          |     |             |
| ainsy serra celle engignie.          |     |             |
| Il doit doncquez, se bien se preuve, | 945 |             |
| prendre la premiere, qu'il treuve -  |     |             |
| car il en trouvera asses, -          |     |             |
|                                      |     |             |

tant que ses desirs soit passes,
ear, s'il venoit au lieu promis

950 aveueq s'amie tout famis,
il prenderoit en plus grant gre
par raison le delit secere,
ear aussy qu'en tempx de froidure
le chault soiel plaist par nature

955 et l'ombre est aussy aggreable
en temps de grant chaleur nottable
et que l'yawe froide plairoit
a celluy, qui grant soif aroit,
aussy plaist plus et assweure

960 deliz apprez longue demeure.

### XI.

# la XIe riegle.

V. 961—988 = 0vid. v. 407—440. Man trachte dem höchsten Liebesgenusse seine Freude zu rauben.

L'aultre rieugle, qu' Ovide baille e'est, quant il convendra qu'il faille aveucq s'amie delitter, il se doit ou delit bouter en la plus estrange figure

965 en la plus estrange figure

— mais qu'il ne desplaise a nature —,

qu'il pourra lors imaginer

et ainsy doit enteriner

son talent et c'est bon, qu'il quiere

970 chasen jour novalle maniere

970 chascun jour nouvelle maniere, nulz ne le doit laissier pour honte ne pour chose, qu'elle luy compte, car enfin elle souffrera voulentiers quanqu'il li fera.

975 Ainsy, que tu m'os sermonner doit chilz s'amie demener et retourner en mainte guise selon ce, qu' Ovides devise et si ventt, que tout soit ouvert
pour mieulx veir a descouvert
tout le secre et toute l'euvre,
la fault il, que chilz ses yeux euvre,
car s'il veult aller celle voie
il ne puet estre, qu'il ne voie
entre lez deliz aaisans
assec de chosez desplaisans,
qui luy donroit — je ne doubt mie —
matiere de laisser s'amie,
s'il n'est homs trop mal attempres.

### XII.

## la XII e riegle.

Man habe zwei Geliebte zu gleicher Zeit. En la dousiesme riegle apres conseille Ovidez, ce me samble, 990 qu'on ait deux amies ensamble et qui plus avoir en pourroit de tant la chose mieulx vaulroit, car quant l'amoureuse pensee est en plusieurs lieux devisee. 995 forte amour ne se puet nourrir, car l'une fait l'aultre amenrir. et chilz par exemple le preuve, car tant ansay que li grant fleuve, qui en pluiseurs ruisseaux seroient 1000 departi, amenuiscroient, et aussy c'om revoit du fu, que li plus grans, qui onequez fu, finablement estainderoit qui sa matiere esparderoit: 1005 aussy semblablement puet cieulx,

v. 998, chilz sc. Ovidez.

qui s'amour part en plusieurs lieux mieuls l'amour de son cuer refraindre V. 989—1069 = Ovid. v. 441—464 u. v. 487 f. f. 59 (58)a

sc. Ovidez.

v. 1003. li plus grans Object zu estainderoit.

et plus legierement estaindre, 1010 que chilz, qui son cuer metteroit tout en un seul lieu, ne feroit, que une amonr par son attrait l'autre divertist et retrait; nne aultre ne peust tenir fort

1015 une nef contre le vent fort, en la mer ne seurement, ains y en fault pluiseurs; brefment: une senle y feroit petit; uns ainz ainsy pas ne sonfiit

1020a a peschier une grant riviere;

1020b briefment: en autelle maniere veult Ovidez dire en cest pas, qu'une amie ne souffist pas a bien vaincre d'amours l'ardure ne l'impetuosite dure:

1025 pour ce y met il ceste cautelle, qu'il fait bon querre amour nouvelle, car c'est une voie legiere pour luy oster de sa premiere. Le roy Minos laissa sa femme

1030 Pasiphe pour une aultre dame, qu'il ama plus nouvellement, et Agamenon ensement onblia s'amie auchyenne pour Cassandra la troveune:

1035 Demophon oublia Philis
ponr avoir aussy les delis
de Callioppe, qu'il ot chiere,
et Paris remist au derriere
Oenone pour dame Helaine,

1040 dont la fin fu puis mult villaine;
Thereus aussy par esreur
laissa Progne pour sa serenr
Phillomeua, la jovencelle,
pour ce, que plus luy sambla belle.

f, 59 (58)b

v. 1014. Für das sinnlose aultre ist ancre zu lesen. v. 1035 ff. gegen die Mythologie.

| Que venlx tu plus, que je te die<br>de l'amoureuse maladie? | 1045 |
|-------------------------------------------------------------|------|
| nouvelle amour tont aultre vaint,                           |      |
| ce scevent bien maintez et maint.                           |      |
| La mere, qui n'a sculement                                  |      |
| qu'un filz, l'aime plus tendrement,                         | 1050 |
| que s'elle en avoit au mains deux,                          | 1050 |
|                                                             |      |
| et si serroit plus grans ses deux                           |      |
| et plus griefz sans comparison,                             |      |
| s'elle le perdoit, par raison.                              |      |
| Ainsy dont, qu' Ovidez declaire                             | 1055 |
| par raison et par exemplaire,                               |      |
| l'une l'amonr a l'autre s'oppose,                           |      |
| si ques c'est bien certaine chose,                          |      |
| que chilz, qui s'amour change et double,                    |      |
| mains en son conraige se tronble                            | 1060 |
| et mieulx son ener retraire puet                            |      |
| de la premiere, quant il veult,                             |      |
| car mains l'ardeur d'amors l'empire                         |      |
| et si n'est pas fort ou voir dire                           |      |
| de tronver s'amie seconde,                                  | 1065 |
|                                                             | 1000 |
| car il en est tant par le monde,                            |      |
| que on en trouveroit sans paine                             |      |
| une navee toute plaine,                                     |      |
| qui serroit du querre ententieux.                           |      |

### XIII.

# la XIIIe regle.

Man heuchele — auch bei grösster Liebe — Kälte und Gleichgültigkeit und das Erheuchelte wird bald zur Wahrheit werden.

La tresiesme riegle est, que cieulx, 1070 v.1070—1114
qui veult son cuer d'amourz restraindre, il doit dissimuler et faindre, si qu'il apere a son maintien,

v. 1063. jedenfalls verderbt; viell, für mains l'ardeur; mainte ardeur, 3  $^{\circ}$ 

qu'il ne luy soit d'amours en rien; 1075 briefment: combien qu'il soit souspris d'amours (et en fust plus espris, que n'est la montaigne d' Ethns, qui oncquez d'ardoir arrest n'a, ains art de nuit et de jour

1080 continuelment sanz seionr)
si doit il faindre en toute place,
qu'il soit d'amours plus froid que glace;
messmement devant s'amie
gart soy, qu'elle ne voie mie,

1985 qu'il en face denl ne clamour ne qu'il soit pour la soye amour maladez en nulle maniere, ains rie et face bonne chiere on point, qu'il voulsist mieulx plorer:

1990 par ce pourra il demourer
garis d'amorrs finablement,
s'il venit faindre ainsy longuement,
si qu'amour n'y ara povoir,
car tout aussy c'om peet veoir,
1995 qu'aucuna, qui faint et contrefait
l'endormy, s'endort puis de fait,
et qu'aucuna aussy dissimule

f. 59 (58)¢

qui depnis aime adroit a certes 1100 et ce n'est pas merveillez certes, ear amonrs entre es cuers humains et croist par pensers soirs et mains, si qu'on y puet bien tant penser, que li cuers ne si puet tenser.

et faint l'amant sans amour nulle,

ja soit au premier, qu'il se mocque, qu'amours en la fin ne l'ahocque: tant aussy chilz, qui fainderoit, que d'amours riens ne lui serroit mais qu'il voulsist continner! —,

v. 1079. Siebensylbner.

v. 1106. abocquer = abocher, cf. Burguy, Gloss. p. 272h.

verroit s'amour diminuer 1110 et decliner a neant toute, si qu'il s'en tourneroit sans doubte sain et net en pov de termine ainsy, qu' Ovidez determine. encore en ceste riegle. Sanz faille, il ne conseille pas 1115 a garder ceste rieugle ou cas, que l'amour seroit furieuse, trop forte ou trop impetueuse, cy ne se doit sa riegle estendre, car le cuer ne pourroit entendre 1120 a dissimuler en tel point pour ce qu'amours si fort le point, que ce seroit un tour trop fors, qu'il peuist moustrer par dehors le contraire de son coraige 1125 pour le grant fureur de sa raige, dont nulz ne retenroit les brides. Pour ce disoit ailleure Ovides, qu'on ne puet forte amour celer, la ne puet on dissimuler; 1130 mais quant la fureur est passee et que li amans a pensee et voulente de luv retraire de sa fole vie contraire. adont a son lieu ceste regle. 1135 adont est ce bon, qu'il s'en regle et qu'il contreface le froit et, se le cas aussy s'offroit, que s'amie feist la froide, lors se doit il tenir plus roide 1140 et plus par samblant refroidier, car ce luy pourra moult aidier; ct, se pour tenir sen couvent ainsy qu'amant font mult souvent -..

V.1143—1184 = Ovid, v.

v. 1130. steht ausserhalb der Construction, viell. la ne umzustellen.

1145 il va de nuit veoir s'amie, qui espoir ne luy vouldra mie l'uis ouvrir pour ancune chose, ains luy serra l'entree close, gart soy bien, se ouvert le treuve,

f. 59 (58)d

- 1150 que ja pour ce ne s'en esmeuve, ainz s'en revoist isnel le pas; Ovides ne conseille pas, qu'il y arreste un seul moment pour luy pryer aucunement,
- 1155 qu'elle luy vueille l'uis ouvrir,
  n'il ne doit ja tant descouvrir
  ne tant moustrer sa felonnie,
  qu'il luy en die villonie,
  ne que ia pour ce riens s'esforce,
- 1160 qu'il vueille entrer layens par force, ains s'en revoist — si fera bien sans lui dire ne mal ne bien et, quant a lendemain venra, que chilz s'amie espoir verra,
- 1165 face samblant, quoy qu'il aviengne, que de la nuit ne luy souviengne sans luy ne tenchier ne reprendro, ad ce ne se doit il pas prendre, mais si bon samblant tousdis face,
  - 1170 c'on ne puist veoir a sa face, qu'il en soit en riens courrouchiez ne en sa conscience blechiez, ainsy doit il dissimuler pour s'amie mieulx awuler,
- 1175 car celle espoir s'en mocqueroit, lors que courrouchie le verroit, mais, quant elle regardera, que chilz nul compte n'en fera, tatent n'ara, qu'elle s'en ruse,
- 1180 ains se rendera pour confuse,

v. 1149. Für le ist ne zu lesen.

v. 1174. Ueber awaler of, Burguy, Gloss. p. 266b s. v. oil.

si qu'au mains tel prouffit ara

chilz, qui ainsy faindre sara. qu'elle ne s'en mocquera plus, quoy qu'il aviengne du surplus. encore de ce. V. 1185-1276 Ainsy, com tu puez concepvoir. = Ovid, v. 1185 doit chilz s'amie decepvoir, qui s'en desire a delivrer, s'il veult bien saigement ouvrer, et souffrir pacientement, qu'elle le decoipve ensement 1190 sans ce qu'il murmure ne grouce ne par samblant qu'il s'en courrouce, car plus en serroit courrouchies. plus serroit d'amours enslachies, si qu'amours, qui l'enlaceroit, 1195 son bon propos despeceroit et resisteroit au contraire. aussy c'om voit au cheval faire contre le frain aucune fie. chilz poins cy dont nous segniffie, 1200 qui vault mieulx, que chilz a brefz mos fort se tiengne en son bon propos et qu'il mette paine de faindre f. 60 (59)\* sanz luy doulouser ne complaindre, quoy que sente en son cuer dedens, 1205 ains doit prendre le frain aux dens pour resister contre son mal. comme je te dis du cheval; si ne pourras ainsy mesprendre et pour ce encor nous veult aprendre 1210 chilz, qui bien savoit le mistere de ceste amoureuse matere, que chilz, qui veult laissier s'amie, son talent ne luy die mie, ja soit ce, qu'elle l'en appresse, 1215

v. 1191. Ueber groucer cf. Burguy, Gloss. p. 1916. v. 1201. qui vault miculx ist unklar.

gart soy bien, qu'il ne luy confesse, qu'il la vneille mettre en oubli pour mal, qu'il ait veu en li, car elle y remedieroit

- 1220 et a l'encontre obvieroit, s'elle povoit par aucun fait, aussy que li oysellez fait, qui s'en fuit pour avoir garant, quant il voit la rois apparant.
- 1225 Il ne luy redoit pas aussy moustrer, qu'elle luy plaise sy, qu'elle ait cause de le despire, car femme — a la verite dire prise le mains communement
- 1230 eelluy, qui pins l'aime ardament et plus aussy reffait grant compte de celluy, qui mainz y a compte, il doit dont le moyen tenir et vers elle soy maintenir,
- 1235 si qu'elle n'ait en sa balance seurte ne desesperance, car elle s'en orgueilleroit, qui grant amour lny mousteroit, et, s'elle voit aussy retraire,
- 1240 qu'il se voulsist de luy retraire, elle seroit de fureur plaine et si se metteroit en paine par aventure de luy nuire; ainsy se doit chilz dont deduire
- 1245 et refraindre son appetit,
  tant qu'ainsy petit a petit
  l'amour voist hors de sa memoire.
  Pour ce dist Ovidez encore
  pour plus la chose estre seure,
- 1250 que s'il avient par aventure, que chilz doye par devant l'uis

v. 1227. despire = despicere.

v. 1235. n' viell. besser zu streichen.

de s'amie passer depuis, qu'il aroit ainsy perceu. que celle l'aroit deceu et qu'elle y soit neys presente, 1255 qui l'entree espoir luy presente et que tout soit ouvert arriere, r. 60 (59)h il doit tourner ailleurs sa chiere et passer oultre isnel le pas. aussy que s'il ne l'oist pas 1260 ou que chilz fust d'autruy hostelz, et, quant li cas eschera telz, qu'elle luy dira, qu'il reviengne pour ce, qu'a mieulx paye s'en tiengne, et qu'elle luy vouldra jour mettre, 1265 il ne lui doit pas lors promettre, qu'il revendra seurement, mais en passant obscurement en disant: "je m'aviseray et, se je puis, je revenray." 1270 Briefment: qui vouldra en la guise, que chilz commandemens devise. faindre et regler sa conscience, - mais qu'il ait en luy pacience! tost pourra son talent parfaire, combien que ce soit fort a faire.

#### XIIII.

## La XIIIIe riegle.

Fühlt man sich nicht vermögend, die Liebe sofort zu he
6 vil 27-1-317

kämpfen, so gebe man sich dem ersten Rausehe derselben ganz 529-542.

und vollständig 'hin: die Uebersättigung und Gleiehgültigkeit
wird dann ohne weiteres Zuthun von selbst eintreten.

L'autre riegle apres est: ou cas, que li amans ne pourroit pas soy retraire ainsy de legier

ne soy de s'amie eslongier 1280

v. 1254, decen hier in der Bedeutung von percen.

v. 1268. Die harte Constr. lässt Corruptel vermuthen,

pour ce, qu'il est par aventure de trop mole et feble nature ou par la furieuse raige d'amours, qui fort vaint son couraige,

- d'amours, qui fort vaint son couraig qu'il ne doit pas lors resister contre amours, ains doit desister et laissier oultre aler sa nef tout au plain a vent et a tref sanz estriver contre le vent,
- 1290 aussy c'om fait en mer souvent, car c'om plus on resisteroit, de tant plus il esmouveroit dedenz son cuer l'amoureux fu, ainsy que devant dit te fu;
- 1295 il doit dont sa nef laissier courre, s'il veult l'amoureux fu rescourre, selon le vent, qu'il ventera, jusquez sa fureur passera en accomplissant plainement
- 1300 son desir, s'il puet bonnement, sans lui point espargnier ne faindre, tant qu'il puisse s'amour restraindre, il ne doit dont point soif souffrir, ains se doit a tant boire offrir,
- 1305 que sez desirs en ait asses, voire qu'il en soit tous lasses; briefment: il doit hoire et reboire, s'il veult cost enseignement croire,

f, 60 (59)c

- 1310 tant qu'il en a toutes les vaines et les entraillez plus que plaines; boive dont de jour et de nuit, tant que la chose lui annuit et qu'il y prendra desplaisance
- 1315 par le trop grant surhabondance, car par ce si sa nef pourra miculx arrester, quant il voulra.

v. 1291 f. Wechsel der Subjecte (on-if). v. 1296. Ueber rescourre cf. Burguy, Gramm, H. p. 151 ff.

#### XV.

# La XVe regle.

Man hüte sich vor Eifersucht. La quinsiesme est, que bon n'est mie. que chilz soit jaloux de s'amie ne qu'il se mette en tel dangier. 1320 qui se veult d'amours estrangier, ains doit oster sans nulle doubte de son cuer jalousie toute. car jalousie par nature fait croistre l'amoureuse ardure 1325 et l'amonr longuement durer, mais tant de maulx fait endurer au cuer, qui est en ses lyens, que Machaon ne Galyens ne sauroit donner garison : 1330 tant est chilz maulx contre raison. si quez c'est chose trop contraire ou cuer, c'om veult hors d'amours traire, qui soit de jalousie espris, car plus est jaloux, plus est pris 1335 et c'om plus de s'amour se doubte et plus fort en l'amour se boute: pour tant ayme son filz absent la mere plus, que le present. car elle en a trop plus aussy 1340 au cuer de doubte et de soussy. Ainsy dont, qu' Ovidez tesmoyngne, qui mult sceult de ceste besoingne, ialousie l'amour esprent; et c'est voirs, qui bien garde y prent, 1345 quant c'est jalousie commune. ou il n'a villonnie aucune. . qu'on puisse en s'amie savoir,

v. 1329. Galyens = Galenns.

V 1318-1341 = Ovid. v.

543-548.

combien qu'on puisse bien avoir v. 1343. scenlt nach Analogie von penlt gebildet.

1350 paour, qu'uus aultres n'y ait part: tel jalousie au vray regart fait l'amours croistre aucunement et durer espoir longuement, car s'il y a aucuné noise,

1355 tantost en l'eure il leur en poise, si quez li couronx peu demeure, aius se racordent en peu d'eure de desir assez plus ardant et plus amoureux que devant;

nais jalousie furieuse, quant elle est longue et anuieuse et rihotee de tenchou pour ee, que chilz a souspechon et par signez especiaulx.

r. 60 (59)ª

1365 que s'amie n'est pas loyaulx, ains la tient pour faulse doubliere, quant elle est de faulse mauiere, ou dire voir, c'est chose horrible, de ceste n'est il pas possible,

1370 qu'elle puist faire sou demour longuement aveue vraie amour; briefment: j'oseroie jurer, qu'amours ue puet es cuers durer, ou tel ialousie repose.

1375 aius est certain, qu'elle dispose les cuers a hayne mortelle. Que mauldite soit amour telle, qui fait ainsy les cuers jaloux ressambler aux chienz et aux loux!

1380 ce u'est doncquez point de merveille, se la fausse amour, qui traveille ainsy les cuers jaloux, peu dure, car li cuer de uoble uature, qui voit les faulx tours, qu'on lui fait, 1385 n'en puet pardoune le mesfait.

v. 1376. hayne dreisylbig.

ains s'en venge espoir cruelment, dont il n'envre pas saigement ou il s'en retrait et depart, mais ce puet bien estre trop tart.

#### XVI.

#### la XVIe riegle.

Man strebe darnach, seine Liebe über andere Dinge vergessen zu können. La sesiesme est, que chilz s'en voit, 1390 qui d'amours encombre se voit. par devocion curieuse ou temple d'Amonrs onblieuse. chilz templez souloit estre a Romme si aloient la li josne homme 1395 et les jovencelles souvent, qu'amonrs tenoit en son couvent, aourer le dieu Letheus, car chilz dieux chy ramenteus faisoit mettre amours on onbly, 1400 quant on avoit fiance en ly, pour ce les amans y aloient, qui de leurs amonrs se douloient, faire venx et promessez grandez et sacrefices et offrandez 1405 et y avoient grant fiance pour empetrer celle onbliance. Ceste riegle dont veult, qu'on quiere en toute possible maniere matere d'onblyer s'amour 1410 si te vueil dire sans demour, comment la chose se puet faire: chilz doit penser a son affaire et regarder les chosez dures,

1415

V.1390-1491

= Ovid. v. 549.--574.

les maulx et lez mesaventures,
v. 1393. Amours oublieuse = Lethaeus amor.

v. 1407, empetrer = impetrare.

f. 61 (60)a

qui peuent touchier sa personne, meismes les maulx, qu'amours donne et qui d'amours penent descendre, car amours — comme on pnet comprendre —

- 1420 month de mault donne aux cuers humains, a l'un plus et a l'autre mains; briefment: qui bien y penseroit et bien en son cuer peseroit tontez les perilleuses chosez,
- 1425 qui sont au fait d'amours enclosez, j'oseroie bien affermer, qn'il ne luy tenroit ja d'amer. encore de ce.

Il doit considerer aussy les aultrez chosez, qui soussy

- 1430 lui peuent au cuer amener et matere d'anuy donner; exemple: s'il doit a nsure ou aultrement par aventure, pense, comment il puet payer
  - 1435 et son crediteur appayer,
    pense a brief terme, qui approche
    et qu'il ara honte et reproche,
    s'il ne fait sattisfacion
    au jour de se obligacion;
  - 1440 s'il a cruel pere et divers, qui li soit felon et couvers, il doit lors continnelment penser a son pere ensement, si qu'en tous fais et en tous dis
  - 1445 il l'ait devant ses yeux tousdis, sa fureur et sa cruaulte; s'il est cheus en pouvrete on en mesaventure aucune, pense, que c'est pour l'infortune
  - 1450 de s'amie, et ainsi l'encouppe

v. 1449 f. infortune = mala dos, smie = uxor, ef. Ovid. v. 565.

et tiengne, que c'est par sa coulpe; s'il a terre en mont ou en plaine au vigne, qui soit de fruit plaine, il doit penser en son conraige, que par tempeste ou par ouraige 1455 ou par aucun meschief li fruis pourra bien estre espoir destruis: s'il a en la mer marchandise, qui viengne d'Espaigne on de Frise, il ne doit pas estre asseur, 1460 ains doit tousdiz estre en penr, que sa nef a bon port ne viengne et qu'ancnns perilz ne sourviengne; et s'il a fille a maryer on filz a faire chevalier, 1465 pense, comment il se fera, et an dangier, qu'il y faulra. En telz choses, que je te propos, doit son pensee et son propos et toute s'entente emploier 1470 f. 61 (60)b chilz, qui veult s'amour onblyer, et es aultrez chosez samhlablez desplaisans et abhominablez dont il pourra trouver assez, tant, qu'il en serra tons lassez 1475 de penser, se bien y regarde, car il n'est nulz, s'il y prent garde, - tant ait d'eur ne de valeur! -, qu'il n'ait nul cause de doleur. Se Paris euist bien jadis 1480 la mort de ses freres hardis et tonte la honte villaine, qu'il advint pour ravir Helaine, en son ener parfont souspese, il l'en euist forment pese 1485 et si s'en fust si repentis,

v. 1461, peur wegen des Reims mit asseur zweisylbig.

v. 1478. eur (= augurium) zweisylbig.

qu'il se fust au rendre assentis, il l'enist mise en oubly tonte n'il ne se fust aussy sanz doubte 1490 jamais au ravir accordes pour les perilz chi recordes.

#### XVII.

la XVIIe riegle.

Man meide die Einsamkeit.

L'aultre regle nons monstre appres, que li amans ne loingz ne pres ne doit point estre solitaires, 1495 ains fouir lieux secretaires et rens et compaignie unerre.

V. 1492-1577 = Ovid v.

579 - 620.

- et gens et compaignie querre, s'il veult sante d'amours acquerre, car seul estre au ener amoureux fait croistre son mal doloureux
- 1500 et la fureur d'amour grevant estre plus aspre, que devant; il doit dont querre en tonte place compaignie, qui le soulace, car, si s'esseule et se destourne,
- 1505 il se tronvera triste et mourne et tout plain de melancolie si luy venra mainte folie au devant et mainte pensee d'amoureuse ardour encensee, 1510 qui lny greveront malement;
- 1510 qui lny greveront malement;
  s'amie neys proprement,
  s'il se tient en telz secrez lieux,
  luy revendra devant ses yeulx
  et sa beaute et son maintien,
- 1515 dont il ne luy seroit de rien, s'il avoit espoir compaignie, qui fust bonne et bien enseignie

v. 1487. "er wurde eingewilligt haben, sie (den Griechen) zurückzugeben." -

| d'aultre maniere que d'amours:<br>tant peut seul estre nuire; amours<br>pour ce sont plus dures les nuis<br>et donnent aux geus plus d'anuis<br>moult souvent, que lez jours ne font<br>pour ce, qu'on est plus seul adont. | 1520   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Pour chou est perilleuse chose<br>d'estre seul en sa maison close                                                                                                                                                           | 1525   | f. 61 |
| et de luy en ombre enangler;<br>il vient miculx o la gent jangler<br>au dire voire et luy esbattre,<br>qui veult l'ardeur d'amours abattre.                                                                                 |        |       |
| encore de ce.<br>Ceste riegle, qu' Ovidez donne,<br>est trez especialment bonne                                                                                                                                             | 1530   |       |
| si te lo, qui tu y regardes<br>et que desormais in te gardes,<br>qu'amours esseule ue te truit,<br>car tu te verroies destruit;<br>quier compaignie, qui au fort<br>te puist donner bon reconfort;                          | 1535   |       |
| ayes toudis un Pyladem,<br>qui puist conforter Horrestem<br>et de toutes doleurs garir,<br>si n'auras garde de perir.<br>Oncquez Phillis, qui bien tout glose,                                                              | _ 1540 |       |
| ne se pendy pour aultre chose<br>fors pour ce qu'elle s'esseula;<br>briefment: la personue seule a<br>trop plus cause de folier<br>et de luy melancolier,                                                                   | 1545   |       |
| que celle, qui a compagnie,<br>se sent de bonne compagnie.                                                                                                                                                                  |        |       |
| Sanz faille chil, qui oster veulent<br>la fole amour, dont il se deulent,<br>doivent mettre a leur povoir paine                                                                                                             | 1550   |       |

v. 1519. seul estre substantivisch; "Das Alleinsein." v. 1527. für vient viell. vaut, vgl. indess v. 1767.

(60)°

<sup>1011</sup> tale, 1511 mass 11 21011

de querre compaignie saine, car compaignie d'amoureux

1555 ne serroit pas saine ponr enlx mais contagicuse et enferme, selon ee qu'Ovidez afferme, ear uns amans l'autre confont ensement, que les bestes font,

1560 qui s'entrecorrompent souvent, quant il sourvient en leur couvent maladie contagicuse: tant est la chose perilleuse; l'ueil malade, qui n'y prent garde,

1565 fait a l'ueil sain, qui le regarde, avoir samblable maladie; li champz tous secz souvente fie est amoistiz et destempres pour la riviere, qui court pres.

1570 qui aultrement secq demonrroit, se la riviere loingz conroit: aussy envenisme et mehaigne uns amans, qui l'autre accompaigne; qui se veult dont d'amours oster,

1575 il se doit pour querre apprester compaignie a celle diverse, ou amours en riens le converse.

XVIII.

la XVIIIe riegle.

Man vermeide den Anbliek der Geliebten. L'autre riegle est, qu'on ne doit mie prez de la maison de s'amie

demourer, qui s'en venlt retraire, ainz s'en fait bou arriere traire, ear chilz voit s'amie a toute heure.

f, 61 (60)4

V. 1578 - 1601 = Orid. v. 621 - 626.

v. 1568, amoistiz, Wort von unbekannter Herkunft und Bedeutung.

qui prez de sa maison demeure. si quez chilz oublyer ne peut celle, qu'il voit plus qu'il ne veult: 1585 briefment: ce seroit chose forte, car le veir l'amour conforte et la renouvelle et resveille et c'est n'est mie de merveille: la playe, qui mauvaisement 1590 est garie ou commencement. legierement se renouvelle pour aucune cause nouvelle: quant une maison aussy art, la voisine en sent tost sa part, 1595 car c'est moult fort chose sans faille de garder, que li fus n'y saille: aussy samble il, comment qu'il voit, que li cuer, que s'amie voit, soit assez legier a reprendre, 1600 pour tant y fait bon garde prendre.

#### XIX.

la XIXe riegle.

— Ord. v.

Man vermeide überhaupt gänzlich die Nähe der Geliebten.

V.1602-1642

— Ord. v.
627-631.

L'autre apprez nous moustre ensement, qu'on ne doit mie seulement
| Tostel de s'amic eslongier, qui veult de l'amoureux dangier estre garis, si qu'il y pere, mais les lieux, ou elle repere, et c'est affin, qu'on ne la voie ou qu'on ne l'encontre en sa voie, ear chiz, qui s'amie verroit, 1610 pour ce, qu'espoir luy souvennoit

d'aucun fol delit decepvant,

v. 1598. comment qu'il voit ist unklar (voit viell, von aller ?).

dont il souloit jouir devant ou qu'il desiroit a avoir.

- 1615 se ponrroit adont resmouvoir et reschauser en son couraige, si qu'il renteroit en la raige, dont il seroit tout plainement garis espoir prouchainement,
- 1620 s'il se tenoit de luy veir.

  Pourtant est bon d'i ponrveir
  et qu'on se voist ailleurz deduire,
  car le veoir n'y fait, que nuire:
  quant le cue famis voit la table.
- ou il a viande aggreable, sa fain en est plus grant asses; quant le cuer de soif appresses voit aussy l'eawe clere et saine, qui sourt et sault de la fontaine.

f. 62 (61a)

- 1630 sa soif et son desir de boire endonble c'est legier a croire; quant li toreaux la vache voit, c'est fort a faire, qu'il n'y voit, et li ronchins a la jument
- 1635 senit aussy courre isnellement, lors qu'il la sent ou voit venir, riens ne le tendroit de henir. Aussy chilz, qui recorderoit, quant s'amie regarderoit,
  - 1640 en son cuer les fais anchyens, se reboutteroit es lyens d'amours par celle occasion.

#### XX.

### la XXe riegle.

V.1643-1667 Man vermeide auch die Berührung mit den Personen, welche 635-642 mit der Geliebten verkehren.

La vingticsme fait mencion, qu'il ne souffist mie, c'om fuye

v 1694 Für das sinnlose one lies can.

| s'amie, combien qu'il anuye,<br>ne les lieux, on elle repaire,<br>ainz doit chilz, qui s'en veult retraire,<br>s'il veult bien ouvrer sans esreur, | 1645 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| fuir sa mere et sa sereur,                                                                                                                         |      |
| sa nonrrice et sa chamberiere,                                                                                                                     | 1650 |
| briefment; il se doit traire arriere                                                                                                               | 1000 |
| de tous ceulx, qui sont si affin                                                                                                                   |      |
| ct ses famillyers ad fin,                                                                                                                          |      |
| qu' il n'ait cause de penser y,                                                                                                                    |      |
| ou ja ne se verra gary                                                                                                                             | 1655 |
| de l'amonreuse maladie,                                                                                                                            |      |
| et, s'aucnns s'en vient, qui luy die,                                                                                                              |      |
| que s'amie salut lny mande                                                                                                                         |      |
| ou luy face aucune demande                                                                                                                         |      |
| de son estre ou de son couvine -                                                                                                                   | 1660 |
| soit ses vales ou sa meschine,                                                                                                                     |      |
| gart soy, que n'y entende pas,                                                                                                                     |      |
| mais voist toudis isnel le pas                                                                                                                     |      |
| sanz dire un senl mot droite voye,<br>c'est le meilleur tour, que g' y voye                                                                        |      |
| ou de luy muchier telement,                                                                                                                        | 1665 |
| qu'on ne le treuve ancunement.                                                                                                                     |      |
| Table no so months and months                                                                                                                      |      |

### XXI.

# la XXIe riegle.

Man klage nicht über die Geliebte.

L'autre veult, que nulz tant se dueille, qui fin en samour querre rucille, ne se doit de samie plaindre, ains s'en doit taire et soy restraindre et pacientement offirir a tont sans mot dire souffirir, tant que la chose soit passee et toute hors de sa pensee, 1675

V. 1668 - 1717 = Ovid. v.

643-654.

v. 1672 f. construire: (s')offrir a souffrir tout sans etc.

car com plus chilz s'eu plainderoit et plus amours l'estrainderoit pour la cause de souveuir, qui feroit l'amour reveuir

f. 62 (61)b

- 1680 en soy plaignant en sa memoire, pour ee ue doit nulz amant eroire pour complainte ne pour elamour, qu'il sache faire de s'amour, ear telz dist souvent de s'amie,
- 1685 qu'il la het, qu'il ue la het mie, ains l'aime bieu; a brief parole: chilz, qui de s'amie parole souvent fait en mal ou en bieu, u'est mie d'amours garis bien.
- 1690 car chilz, qui point u'y peuseroit,
  certaiuement il s'eu tairoit,
  mais, quant la chose au cuer trop touche,
  lors ne s'en puet taire la bouche.
  Ovidez veult dout, qu'ou se taise
- 1695 et, s'il y a rieuz, qui desplaise, qu'on le seuffre secretement et qu'on laisse tout bellement petit a petit la radeur nasser de l'amoureuse ardeur:
- 1700 c'est la voie plus vertueuse,
  car chose trop impetueuse
  ne peut seure estre ue ferme
  et c'est ce, qu'il preuve et conferme
  par le feu, c'om peut mieulx refraiudre
- 1705 par le tout bellemeut estaindre
  petit a petit, qu'en grant haste,
  ains pert souveut, qui trop se haste:
  li estaugz, qui vient de la pleuve,
  surmonte aucune fois la fleuve
- 1710 et court moult rigoureusemeut, mais ce u'est pas trop longuemeut, car par sa force fault eu peu d'eure,

v. 1685. Bas zweite qu'il in qui zu andern. v. 1709, für la zu lesen li vgl. v. 1713.

maiz li fleuves toudis demeure,
qui ordennement se ment;
aussy dist il, que chilz, qui veult,
s'amie eslongier saigement,
s'en doit retraire lentement.

#### XXII.

# la XXIIº riegle.

Man breche das Liebesverhältniss nicht in roher Weise mit Streit and Zank ab. = Ovid. v. Pour ce dist il en l'autre regle, 655-670. que chilz, qui saigement se regle, finablement ne se doit mie 1720 departir aussy de s'amie par maltalent ne par haine, par couronx ne par astine, car ce n'est pas chose tres belle de querre fin en s'amour telle, 1725 ains oevre trop villainement chilz, qui het trop soubdainement celle, qu'il sonloit tant amer: ceste fin fait trop a blasmer, cest vssue deshonnourable 1730 n'est pas aux hommes convenable et par especial aux saiges, ains affiert aux bestes sanvaiges; f. 62 (61)c li homs dont doit amer a droit, s'il venlt aler le chemin droit, 1735 ou le laissier, se ce lny poise, sanz faire ne tenchon ne noise, ear riens n'est plus desavenant, que de veir ceulx maintenant estre anemis et en discort, 1740 qui en l'enre estoient en accort et par amours ensamble joingt; telz descors au mains ne plaist point

v. 1722, haine zweisylbig,

v. 1723. über satine cf. Burguy, Gloss, p. 24b.

- a dame Venus la deesse, 1745 qui d'amours est dame et maistresse; sanz faille on voit aussy souvent, que chil de l'amoureux couvent, qui ainsy leurs amies blasment et les accusent et diffament
- 1750 et qui tenchent et soirs et mains, les ayment ardamment nient mains n'il ne s'en peuvent departir; s'on les devoit en deux partir: ainsy est il communement;
- 1755 et si voit on contrairement aussy, de ceulx, qui leurs amies traittent non pas comme anemies, mais bel et debonnairement, qu'il s'en ostent legierement
- 1760 finablement, quant il leur plait; briefment: tel tenchon et tel plait ne sont que droit decevement en amours au vray jugement et drois las pour les cuers sousprendre,
- 1765 pour ce veult Ovides aprendre, qui en moustre le droit sentier, qu'il vient mieulx s'amie traittier toudiz par voie debonnaire et dissimuler et luy taire,
- 1770 tant que l'amours hors s'en voist toute. Voire, que ce n'est mie doubte, que telz jure, que il battera s'amie, quant il la tenra, qui mus et esbahis devient
- 1775 dez lors, qu'en sa presence vient, si qu'il n'a force ne vouloir de luy mal faire ne povoir, ains luy tent ses bras sans demeure et fait sa paix, s'il puet en l'eure.

v. 1764. las = laquei.

#### XXIII.

la XXIIIe regle.

V. 1780—1817 = Ovid, v.

Die der Geliebten gemachten Geschenke fordere man nicht 671 f. zurück.

| L'autre regle apprez regardons:          | 1780 |             |
|------------------------------------------|------|-------------|
| c'est, s'on a donne aucuns dons          |      |             |
| ou aucuns joyaux a s'amie,               |      |             |
| qu'on ne les redemande mie;              |      |             |
| on ne doit pas le don oster,             |      | •           |
| qui ne se veult deshonnester,            | 1785 |             |
| qu'on a donne liberalment                |      | f. 62 (61)d |
| a s'amie especialment,                   |      | ()          |
| qui de luy laissier est engrans,         |      |             |
| car li dompmaigez est mains grans,       |      |             |
| quant grans prouffis en peut venir       | 1790 |             |
| et est mains griefz a soustenir.         | 1790 |             |
| Par ce veult Ovides aprendre             |      |             |
| selon ce, que je vueil comprendre,       |      |             |
| qu'amant ne peuent amender               |      |             |
| a dons donnes redemander,                | 1795 |             |
| car ce n'est q'uns enlacemens            | 1133 |             |
| et q'uns drois recommencemens            |      |             |
| d'amour, qui y pense parfont,            |      |             |
| pour ce, que telz choses se font         |      |             |
| par mal talent et par couroux,           | 1800 |             |
| qui muet a ce lez amouroux,              |      |             |
| et telx tenchon et teulx discorde        |      |             |
| redesire paix et concorde,               |      |             |
| si quez jamais ne cesseront              |      |             |
| jusquez racorde se seront;               | 1805 |             |
| mais chil, qui ceste regle ensuivent     |      |             |
| et qui si paisiblement vivent,           |      |             |
| qu'entre eulz nulz descors ne sourvient; |      |             |
| de racorder ne leur souvient,            |      |             |
|                                          |      |             |

v. 1794. amender hier: "sich verbessern, gewinnen" (a redemander "beim Zurückverlangen.").

1810 si quez c'est trop plus grans pronfiz de ce doiz tu estre tous fiz du don leissier, que du reprendre, qui bien s'en veult d'amours deffendre, mais d'une chose lui souviengne!

1815 c'est, que jamais ne lui aviengne, car en cest cas plus se repent chilz, qui plus y donne et despent.

#### XXIIII.

V. 1818—1909 = 0vid. v. 673—686.

# la XXIIIIe riegle.

Bei einem etwaigen Zusammentreffen mit der früheren Geliebten hüte mau sich auf jede Weise vor dem Wiedererwachen der Liebe.

> En la regle, qui appres vient, dist Ovides, que, s'il advient,

- 1820 que chilz, qui s'amie ainsy fuit, comme il est devant dit, se truit par aventure en sa presence ou que contre sa conscience pour aucune cause il aviengne,
  - 1825 que-chilz, ou elle serra, viengne, il doit lors estre en tous poins armez des regles et des poins, qu'il fait par son livre savoir et les en sa memoire avoir.
  - 1830 si qu'amours ne le puist sousprendre: ce sont les armes, qu'il doit prendre pour combatre en ceste bataille, car il est bien mestier sanz faille, qu'il se puist combatre si fort,
  - 1835 qu'il puisse vaincre par son effort en ceste amonrense meslee la royne Panthiselce.

v. 1815 ff. Der Sinn unklar.

v. 1835. Neunsylbner.

Et ce dist il par aventure pour ce, que femmes par nature sont en leurs fais malicieuses. 1840 attraians et delicieuses, si qu'espoir chilz, qui trouveroit s'amie, se resmouveroit et le pourroit celle retraire. s'il n'estoit garnis au contraire 1845 de bons remedez et de fors pour resister a ses esfors. Qu'il vouldra dont avoir victoire, il doit avoir en sa memoire tout le mal, le vice et le blasme, 1850 qu'il ara sceu en sa dame et tont le grief et le mesfait. qu'elle luy aura aussy fait; ad fin qu'elle luy puist desplaire, toudiz ait il cest exemplaire 1855 en son cuer et cest mireoir: si ne lny pourroit mes cheoir. Exemple: il doit penser, comment elle aime espoir desleaument et qu'elle comme fausse et double 1860 son ener ailleurs et s'amour double et comment li nouvoaux amis, ou celle son cucr aura mis. pourra sourvenir maintenant. qu'il n'est chose appertenant : 1865 il redoit penser aux anuis, qu'il en a souffert jours et nuis, et comment elle a maintes fois tant ait fausse et double sa fois ne luy a pas tenu couvent, 1870 ainz s'est parjuree souvent. A telz chosez doit il penser secretement en son penser et a pluiseurs chosez si faittez,

f. 63 (57)a

v. 1848, får qu'il wohl qui vgl, v. 1685.

1875a qui ont este devant retraittez 1875b pour celle en desplaisance aveir. Tu deiz aussy oultre saveir,

qu' Ovidez ne venlt pas, qu'il quiere achoison en nulle maniere, par quey il puist plaire a s'amie

1880 et peur ce ne s'en doit il mie acurner de cheveleure, de robbez ne de vesteure ne de quelconquez atour pely, quant il cnide venir o ly;

1885 briefment: il n'en doit tenir compte, selon ce qu'Ovidez racompte, ne que d'une aultre damoiselle, s'il veult estre delivres d'elle. Sanz faille il y a une chese,

1890 que chilz Ovidez nous expese, qui est aux amans meult contraire, qu'a peu se peuent ilz retraire: c'est, que chasenns a luy meismez, selon ce que souvent veismez,

1895 plaist par naturelle ordennance, si que chil, qui ont congneissance de leur force on de leur prouesce, de leur beaulte, de leur jonesce on d'aucune lonne aventure,

1900 soit de fertnne ou de nature, ils y prendent glere et plaisance, dont ilz leur vient une esperance, qui les fait cuidier felement, qu'ilz soient ame leaulment

1905 pour ce, qu'il en cuident digne estre, quand il regardent bien leur estre et ce les y fait arrester, si qu'il ne s'en peuent oster: tant les decoipt leur fole gloire.

f. 63 (57)b

v. 1902. Für ilz l. il,

#### XXV.

# la XXVe riegle.

V. 1910-1948 = Ovid. v.

Den Thränen und Betheuerungen einer verlassenen Geliebten schenke man keinen Glauben. = 0vid. v. = 687-691.

| Pour ee dist Ovidez encoire               | 1910 |
|-------------------------------------------|------|
| en la XXVe riegle,                        |      |
| que nnlz, qui saigement se regle          |      |
| et qui se veult garder de blasme,         |      |
| ne doit en ce cas eroire femme            |      |
| n'avoir y parfaitte fiance                | 1915 |
| pour chose, qu'elle lui fiance            |      |
| et c'om preist generalment                |      |
| tous les dieux en son serement,           |      |
| car il n'est riens plus decepvable        |      |
| - ce dist il - ne plus variable           | 1920 |
| et pour ytant doiz tu savoir,             |      |
| que nulz n'y doit fiance avoir            |      |
| - ce dist il - pour pleurs ne pour lermes | ,    |
| car elles pleurent en tous termes         |      |
| et tost se resioissent et deulent         | 1925 |
| par eoustume, quant ellez veulent         |      |
| Sans faille - quoy qu'Ovidez die -        |      |
| je ne m'accors pas, e'om mesdie           |      |
| tant des femmez ne telement,              |      |
| qu'on ne los croie aucunement,            | 1930 |
| ainz vueil bien, beaux filz, c'om s'i fie |      |
| et e'om les eroie aueune fie              |      |
| et c'om honneure leurs personnes,         |      |
| ear il en est assez de bonnes,            |      |
| qui jamais ne se fausseroient,            | 1935 |
| ou estre leaux deveroient,                |      |
| [comme je te diray apprez                 |      |
| se tu tant devers moy t'apprez],          |      |
| mais je vueil — et si t'accors bien! —,   |      |
| qu'on ne lez doit lors eroire en rien,    | 1940 |
| ne soy fier y, quant au fait,             |      |
|                                           |      |

v. 1910. encoire wegen des Reimes mit gloire. v. 1936. on ist Adverb.

dont Ovidez mencion fait;

en ce cas - pour dire en brief somme ne croye nulz femme ne, homme,

f. 63 (57)c

1945 mais au mieulx, qu'il puet, s'en retraie et a vie honneste se traye, ear chilz le plus saigement oevre, qui plus tost s'oste de mal oevre.

#### XXVI.

V. 1949-1978 = 0vid v. 693-698 la XXVIe regle.

Einer Geliebten, welche man zu verlassen beabsichtigt, verheimliche man diese Absicht sorgfältig.

L'autre regle est, qu'on ne doit mie, 1950 qui se veult partir de s'amie

- qui se venit partir de samie dire la cause, qui ce fait, ainz luy doit oit celer son fait, si qu'elle en puist apparcevoir, que chilz la vueille decepvoir
- 1955 et pour ce doit il ensement sa douleur couvrir saigement n'il ne luy doit riens reprouchier, combien qu'il l'ait veu pechier, car celle espoir s'escondiroit
- 1960 si bien de ce, qu'il luy dirroit, ct se saroit si bien asseure, qu'il luy aroit assez asseure. Chilz dont, qui rien ne luy dira, est saiges et se garira,
- 1965 mais li folz, qui ne se puet taire, ains lui dist et honte et contraire ct luy reprouche ses mesfais, il en agriefve trop son fais et se boute arriere en la trappe,
- 1970 dont chilz, qui mot ne dist, eschappe, car chilz, qui verche et contredit s'amie, comme je t'ay dit,

v. 1952 f., getreu nach dem cod., gehen aber keinen vernünstigen Sinn, namentl. ist das oit räthselhaft.

quiert, que de la chose mesfaitte lny soit sattisfacion faitte, si qu'il y prent ocçasion

de reconciliacion

et de faire paix et accort:

si le decoipt fole amour fort.

#### XXVII.

### la XXVIIe.

Man vergleiche die Geliebte mit andern Mädchen, so wird man finden, dass sie vielfach nachsteht.

> L'autre dist, c'om doit comparer fehlt ein Vers im cod.

1980

1990

1995

1975

s'amie aux aultres damoiselles, qui sont plus plaisans et plus belles. car celle toudis vaintera,

qui la plus belle samblera

et l'aultre en samblera mainz belle, 1985 s'en desplaira espoir pour elle.

Quant Paris juga de la pomme ainsy, que Mercures en somme

l'autre fie te racorda. li folz a Venns s'accorda

et luy donna isnellement la pomme pour ce proprement, que celle selon son devis

estoit la plus belle de vis et la plus plaisant de nous toutes

si puet il bicn estre sans doubtes, que toutes belles luy samblasmes,

quant devant luy nons assamblasmes, mais Venus pour l'eure presente

luy sambla plus belle et plus gente, 2000 pour ce sc tint li folz a ly -

li dieu scevent bien, s'il failly!

f. 63 (57)d

v. 1988. nimmt Bezug auf eine frühere Episode des Gedichtes.

v. 1995. nous d. i. Juno, Minerva, Venus (Min. spricht).

Ainsy par tel comparison puet amans avoir guarison 2005 de la maladie amoureuse, s'elle luy est trop doulercuse et pourra s'amie hayr

et pourra s'amie hayr
par plus belle de luy veir.
Mais tu doiz savoir ensement,
2010 qu'on ne doit mie seulement

ses beaultes comparer ensamble
pour oublier celle, qui samble
la mains belle est pour la plus,
ains doit on aussy le sourplus

2015 de s'amie considerer et hien aux aultrez conferer; c'est assavoir: la conscience, les meurs, qu'elle a, et la science, car celle, qui meilleur sera,

2020 le bien de l'autre abaissera et le rendra obnubly s'en est plus tost mise en oubly.

#### XXVIII.

### La XXVIIIe

v.2023—2048
Man vernichte die Briefe der Geliebten.

= 0 vid. v.
715—722.

que li amans en nulle guise

2025 ne lise lettre ne rescript, que s'amie luy ait escript, car les piteusez escriptures des amoureusez aventures esmeuvent lez cuers et decoipvent

2030 pour les faiz, qu'elles ramentoivent; on n'y doit pas dont regarder, non un seul moment les garder, car les garder oncq bons n'y fu,

v. 2013 in der Fassung, wie er im cod. überliefert ist, unverständlich, (viell. est in estre zu ändern).

ainz les doit on bouter on fu et dire adont en sa clamour: 2035 "chilz fus soit li fins de m'amour!" c'est le mieulx, c'om puist besongnier, ou ne le doit point ressonguier. car ce n'est pas chose trop dure d'ardoir uu petit d'escripture, 2040 qui ne vault pas une davoine. La royne de Calidoyne, si com l'istoire nous expose bouta bien ou fu plus grant chose, car son filz la vie en perdy 2045 et ce fu, si com j'entendy, pour vengier ses frerez, que chilz avoit par son oultraige occis.

# **XXIX.**\*)

### [la XXIXe.]

Man bewahre kein Bild von der Geliebten. L'autre regle apprez est, que nulz, qui vueille d'amours estre nuz 2050 n'ait ymagette ne figure de chire ne d'aultre nature en remembrance de s'amie, car tel chose v est anemie et contraire et si ne vault rien: 2055 quel prouffit vieut il ue quel bien de veir une ymaige mne, qui ne sent ne ne se remue? certes il ne vient, que dompmaiges, car telz fourmez ne teulx ymaiges, 2060 quant on les voit devant venir font de tel chose souvenir. dout espoir il ne souvenroit pour l'eure, qui ne lez verroit.

V, 2049—2084 = 0vid, v, 723 f. f. 64 (63)<sup>a</sup>

v. 2041. davoine unklar, viell. d'avoine (sc. tige).

\*) Die Ueberschrift XXIX. fehlt im cod,

2065 Pour ce enseigne ceste cautelle a fair toute chose telle, qui fait l'amour ramentevoir et tel foiz est maint mal avoir, voire la mort, doubte n'est mie,

2070 a tesmoing de Laodemie:
ceste dame selon l'istoire
pour mieulx avoir en sa memoire
son mary, qu'elle amoit forment,
qui estoit en tournovement

2075 aveueq les Greigoys anchyens en la guerre dez Troyens, fist faire une ymaige de cire, qui la mist en si grant martire, qui luy ramenoit au devant

2080

feblt ein Vers im cod.
celluy, qu'elle voulsist veir,
dont elle ne povoit joir,
qu'elle en mourut finablement
de duel, d'anuv et de tourment.

V. 2085—2154 = Ovid. v. 725—740

#### XXX. la XXX°.

Man vermeide alle die Stätten, an denen Liebeserinnerungen haften.

2085 L'autre nous moustre encor un point, qui vient au propos bien a point: c'est, c'om fuye ou mieulx, qu'on sara, tous les lieux, oi on se sera aveueq s'amie delitez

2000 et c'est pour ce, que tous lieux telz ramaine au devant les plaisances, les amoureusez circonstances et le doulz delit decepvant, qu'on y a sentu par devant,

v. 2069, constr.; voire la mort de Laod, a tesm.

| si qu'en l'enre il en sonvenroit<br>a celluy, qui la survenroit,     | 2095 |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| et pourroit dire a luy meismez:                                      |      |
| ,,cy moi ct m'amie genismez,<br>cy mengamez et cy bevismez,          |      |
| cy alames et cy venismez,                                            |      |
| cy ensamble nous délittamez,                                         | 2100 |
| ou tel deduit et tel menasmez";                                      |      |
| et telz chosez, au dire voir.                                        |      |
| font l'ardeur du cuer esmouvoir,                                     |      |
| car par tel recordacion                                              | 2105 |
| prent l'amour confirmacion                                           | 2100 |
| ou puet estre renouvellee.                                           |      |
| qui tost seroit auichillee,                                          |      |
| se telle occasion n'estoit,                                          |      |
| qui au josne cuer ramentoit                                          | 2110 |
| lez deliz d'amours doulz et sadez.                                   |      |
| Quant li homs navrez ou maladez                                      |      |
| cn convalescence revient,                                            |      |
| s'aucuns contraires luy sourvient,                                   |      |
| il renchiet tost lors et empire,                                     | 2115 |
| selon ce qu' Ovidez veult dire,                                      |      |
| et il doit voir certainement,                                        |      |
| quant il n'est garis plainement,                                     |      |
| car, selon la sentence briefve,                                      |      |
| peu de chose au malade griefve.                                      | 2120 |
| Li fus, qui est aucquez estainz,                                     |      |
| - soyez ent aussy tous certainz! -                                   |      |
| qui dessus souffre esprenderoit,                                     |      |
| legierement reprenderoit,                                            |      |
| car ce n'est pas chose nouvelle,                                     | 2125 |
| que d'une petite estincelle                                          |      |
| penst bien grant feu naistre et venir:<br>tout aussy puet il advenir |      |
| du feu d'amours samblablement,                                       |      |
| que qui ne fuit generalment                                          | 0.00 |
| toute occasion sanz faintise,                                        | 2130 |
| qui le renouvelle et attise,                                         |      |
| qui se remonvene en attise,                                          |      |

f. 64 (63)b

l'arder en croist et s'en resveille et ce n'est mie de merveille.

- 2135 Pour ce doit on fuir les lieux, ou on a fait d'amours les jeux, qui en veult estre a droit garis, car ilz sont tous plains de perilz. Quant li Grieu iadiz sé trouverent
- '2140 soubz Caphare, ou il arriverent par Namplus, qui lez y fist traire pour eulx faire anuy et contraire, il n'est pas doubte, qu'il l'eussent voulentiers fuy, s'il peuissent,
  - 2145 le peril pour saulver leurs vies et leurs tresors et leurs navies. Li maronniers soubtilz et saiges, quant d'aucuns perilleux passaiges est reschappez sains et entiers,
  - 2150 s'en garde depuis voulentiers:
    anssy doit li amans fouir,
    s'il veult de sa vie jouir,
    les lieux, que tu m'os cy nommer,
    comme on fuit les perilz d'amer.

### XXXI.

# la XXXIe regle.

v.2155-2187 = Orid. v. 741-759.

741—750. f. 64 (63)c

- 2155 L'autre regle une chose apprent, ou nulz voulentiers ne se prent tant est haye et contreditte et toutesfois elle prouffitte contre l'amoureuse pointure,
- 2160 quant elle sourvient d'aventure. C'est povrete, qui est contraire

v. 2141. Namplus = Nauplius, von Ovid v. 735 wicht genannt. Die betr. Mythe bei Hygin f. 115.

a tout amour au voir retraire plus, c'om ne pourroit recorder, car nulz ne se puet accorder a amer povre creature 2165 ne nulz n'y puet mettre sa cure, qui soit attainz de povrete. Se Phedra cust povre este, elle n'euist pas Ypolite ame d'amour si illicite 2170 ne Ypolite par ses faulx trais n'en euist ja este destrais. Adryane samblablement n'euist ia este tellement d'amours sousprise ne tenue. 2175 s'elle euist este povre et nue, Ecchata ne pot trouver homme, qui la voulsist amer, a Romme. Iron resfu si diffamez, qu'oncq ne pot de femme estre amez, 2180 car povres furent chilz et celle. Briefment la veritez est telle: richesse, qui partout flourist, luxuricuse amour nourrist et le paist de jour et de nuit, 2185 mais povrete souvent y nuit, car rien n'a, dont s'amour puist paistre: ce scevent bien mesmez li paistre.

#### XXXII.

### la XXXIIe riegle.

Man vermeide es, Gesang und Musik anzuhören und Tänze anzuschauen.

La XXXIIe propose,

qu'on ne doit pour quelque chose 2190ª aler es places ne es lieux, 21905

== Ovid. v. 751-756.

v. 2173 viell. Arvadne zu lesen.

v. 2177 viell. Ecchala zu lesen.

v. 2189, nach doit füge pas ein.

ou les josnez gens font lenrs jenx et leurs festez et leurs caroles pour oir lenrs vaines paroles, leurs instrumens et leurs chanchons,

2195 pour ce que la noise et li sons des melodienx instrumens font esmonvoir lez sentemens dez josnez amourenx jolis et les attrayent a delis,

2200 qui legierement les affolent.

Les chanchonz aussy, qui la volent,
qui sont de materes joyenses,
les voix doulces et gracieuses,
les tours et les manieres helles

2205 des damez et dez damoiselles et des josnes gens, qui la chantent, les cuers decoipvent et enchantent et lenr ramentoivent souvent ce, qui estoit baillié au vent

2210 et oublye par aventure, s'en croist l'amourense pointure.

#### XXXIII.

### la XXXIIIe riegle.

V. 2212—2231 = Ovid, v. 757—768, d

f. 64 (63)d

Man meide die Lectüre aller Bücher und Dichter, welche die Liebe zum Gegenstande haben.

En l'autre regle apprez conseille chilz saiges par voye pareille, que chilz, qui venlt amour fenir, 2215 ne doit rienz ne lire ne ouir les livres et les escriptures des amoureuses aventures, car ses cuers en esmouveroit pour les fais, qu'il y trouveroit. 2220 Fuve dont pour estre en delivres

v. 2206. la ist Adverb.

les poetes, qui en leurs livres
traittent de l'amoureux revel,
sojent anchyen on nonvel,
soit Callimachus ou Gallus!
fuye les livrez Tibulus
2225
et de tous amoureux quelconques!
la ne doit il regarder oncques,
mais, s'il se veult esbattre au lire,
il doit aultrez livrez celire,
qui soient prouffitable aux mours
2230
et contraire aux livrez d'amours.

#### XXXIV.

# la XXXIVe riegle.

Man hüte sich, eifersüchtig zu sein. L'autre riegle recorde et dit un mot a partié ja dit, c'est: qui se veult d'amours refraindre, il ne doit ne cnidier ne faindre. 2235 que nulz ait en s'amie part, ains doit tenir, qu'elle ne part son cuer ne s'amour nullement fors one a lnv tant seulement ct qu'elle gist seul en son lit 2240 et het tout estrange delit, car de tant, qu'amans plus se doubte. de tant plus en l'amour se boute et tant a plus grant desconfort. · Horrestes ama trop plus fort 2245 et de trop plus ardant maniere Hermione, s'amie chiere, quant il scenlt, que Menelaus la vouloit donner a Pyrrus et c'om li ot compte le fait, 2250 qu'il n'avoit oncquez devant fait.

= Ovid. v.

769-778.

v. 2249. Pyrrhus von Ovid v. 772 nicht genannt.

Menclaus meismement fu bien en Gresce longuement sanz Helaine, qui tant yert belle,

2255 et si se passoit lors bien d'elle, mais depuis qu'elle fu ravie, amours le mist en tel envie et le fist sy enamonrer, qu'il ne not sans luy demouver

f. 65= qu'il ne pot sans luy demourer,

2260 ains s'en mist en mortel soussy.

Achillez reploura aussy
et prez yssir du sens cuida
pour s'amie Briseyda,
quant Agamenon li toly

V. 2266—2281 = Ovid. v. 791—796. 2265 pour avoir son dednit o ly.
Qui veult dont saigement ouvrer
et sante d'amours recouvrer,
gart soy de s'amie meseroire,
au mainz, se la chose n'est voire,

2270 et qu'il le face aultrement non et, s'il sect, qu'il ait compaignon, gart, qn'il n'en soit point envieux ne de luy nnire curieux, mais luy face en tonte maniere,

2275 qu'il ponrra, tousdis bonne chiere et l'acole neys et baise, ja soit cc, qu'au cuer luy desplaise, car com plus s'en courroneeroit et plus maleureux seroit,

2280 mais chilz, qui compte n'en fera, parfaittement gariz sera.

#### XXXV.

V. 2282—2325 = Ovid v. 795—810.

la XXXVº et la darreniere regle dez remedez d'amours selon Ovide.

Ueber die Diätetik, welche einer, der von der Liebe Heilung sucht, zu beobachten hat.

En cel derrain enseignement moustre Ovides generalment,

v. 2253. Gresce = Creta cf. Ovid. v. 773.

| quelz viandez ou non affierent        |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| a ceulx, qui sante d'amours quierent. | 2285  |       |
| Briefment: ceste riegle commande,     |       |       |
| que chilz fuye toute viande,          |       |       |
| qui bien se veult medeciner,          |       |       |
| qui fait a luxure encliner            |       |       |
| et qu'il mette a querre sa cure       | 2290a |       |
| viandez de froide nature              | 2290b |       |
| et qui desplaisent a Venus,           |       |       |
| s'il ne veult estre mal venus;        |       |       |
| et si ne congnoist espoir pas         |       |       |
| ce, qui vault ou nuist en cest pas,   |       |       |
| s'il le demande aux anchyens          | 2295  |       |
| ou aux saiges phisicyens,             |       |       |
| qui sont de telz choses apris,        |       |       |
| si ne pourra estre sourpris;          |       |       |
| et s'aucuns demandoit aussy,          |       |       |
| s'on doit vin boire en ce cas cy,     | 2300  |       |
| Ovidez veult mien essient,            |       |       |
| que on en boive poy ou nient,         |       |       |
| car le vin encline a luxure;          |       |       |
| qui tant n'en boit oultre mesure,     |       |       |
| toutesfois, qu'il en soit tous yvres  | 2305  |       |
| par ce point en est il delivres,      |       |       |
| car aussy que li vens estaint         |       |       |
| et nourrist le feu, qu'il estaint,    |       |       |
| selon son povoir feble et fort,       |       | f. 65 |
| car li grans vens, qui sonffle fort   | 2310ª |       |
| estaint le feu par sa rigueur         | 2310b |       |
| ct li petiz luy rent vigueur,         |       |       |
| qui attempreement l'esmeut,           |       |       |
| aussy puet on dire, qui veult,        |       |       |
| que li vins estaint et conforte       |       |       |
| par sa vertu petite ou forte          | 2315  |       |
| le feu, que Venus scet confire;       |       |       |
| qui veult dont cest feu desconfire    |       |       |
| et estaindre, noyent n'en boive       |       |       |
| et si peu, qu'il ne s'en perchoive    |       |       |

2320 ou il soit du vin abuvres, si qu'il en soit tous enyvres et qu'il n'ait ne sens ne memoire; aultrement n'en doit dont chik boire, qui veult le feu d'amours estaindre, 2325 s'il veult bien l'art d'Ovide attaindre.

Cy conclud Pallas quant au second point, qu'elle vouloit prouver.

Par ees regles devant retraittez, qui sont de livre Ovide extraittez, set ny veuls bien regarder, te pnes tin, se tu veuls, garder et retraire de l'amour fole, qui ainsy t'occist et affole, et tuit aultre amant ensement, car Ovidez generalment veult baillier doctrine, qui vaille a tous amans; pourtant il baille reglez diverses et cautelles, qui ansy bien aux damoisellez qu'aux damoiseaux prouffieront, qui sairement en useront.

# Anhang.

## Die Rubriken des gesammten Codex.

| 1. Cy commence l'acteur son traittie.                                 | Ia 1b |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Cy parle l'acteur du printemps et moustre comment                  | 1b    |
| il fait a recommender.                                                |       |
| 3. Cy moustre l'acteur comment ou temps dessus dit                    | 1 d   |
| nature s'apparut a luy.                                               |       |
| 4. Comment nature gouverne le monde.                                  | 2a    |
| 5. Cy parle de la beaulte de la nature.                               | 2c    |
| 6. de son aaige.                                                      | 2c    |
| 7. de sa vesteure.                                                    | 2d    |
| encore de ce meismes.                                                 | 3a    |
| S. de l'atour de son chief.                                           | 3a    |
| 9. comment nature parle a luy et li dist son entencion.               | 3 c   |
| 10. comment l'acteur respondy a nature.                               | 3 d   |
| 11. de l'atour de son chief.                                          | 3d    |
| <ol> <li>comment il respont a nature — nature — l'acteur —</li> </ol> | 4a    |
| nature.                                                               |       |
| 3. cncore de ceste nature et de deux vertus que dieux                 | 4c    |
| a donne a homme.                                                      |       |
| encore de ces 'II · vertus                                            | 4 d   |
| 14. comment nature se party et comment il se mist en                  | 5b    |
| voie pour visiter le monde ainsy que elle luy avoit                   |       |
| eonseillie.                                                           |       |
| 16. comment il encontra les deessez et le dieu qui les                | 5 c   |
| menoit.                                                               |       |
| 7. de la beaulte et de la fachon de pallas                            | 6a    |
| de la vesteure                                                        | 6ь    |
| des armes de pallas                                                   | 6р    |
| 8. de juno                                                            | 6c    |
| do sa beaulte et de son atour                                         | 6d    |
| 9. de venus                                                           | 7a    |
| de sa puissance                                                       | 7b    |
| de sa beaulte et de son atour                                         | 7 c   |
|                                                                       |       |

| 20. de mercure qui menoit lez · III · dames et de leur estat                                                                 | 7   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| de sa puissance                                                                                                              | 84  |
| de sa fachon et de son atour.                                                                                                | 8   |
| encore de ce meismes.                                                                                                        | 81  |
| encore de ce.                                                                                                                | 81  |
| 21. comment mercures prent sa parole et li desclaire                                                                         | 8   |
| pour quoy il amena les 'III' deessez devant luy.                                                                             |     |
| encore de ce                                                                                                                 | 9   |
| encore de ce                                                                                                                 | 91  |
| encore de ce                                                                                                                 | 9   |
| 22. comment il respondy au dieu mercure                                                                                      | 9   |
| 23. comment venus la deesse le vint remerchier de sa<br>bonne response                                                       | 10  |
| 24, comment il respondy a venus                                                                                              | 10  |
| venus                                                                                                                        | 10  |
| l'acteur                                                                                                                     | 10  |
| venus                                                                                                                        | 10  |
| 25. comment venus luy enseigne qu'il doit faire et luy                                                                       | 10  |
| parle de sez 'II 'filz et premierement de jocus qui<br>aultrement est appelles deduit                                        | ••• |
| 26. de cupido le dieu d'amours                                                                                               | 11  |
| encore de ce meismez                                                                                                         | 11  |
| 27. du vergier de dednit                                                                                                     | 11  |
| 28. la conclusion de venus la deesse                                                                                         | 11  |
|                                                                                                                              | 11  |
| 29. comment il respont a venus                                                                                               | 11  |
| 30. venus                                                                                                                    |     |
| <ol> <li>comment venus se party et comment il se remist au<br/>chemin comme devant tant qu'il vint a la forest de</li> </ol> | 12  |
| dyane la decsse et en devise la maniere                                                                                      |     |
| <ol> <li>comment il vit dyane la decsse et parla a luy et<br/>devise premierement de sa beaulte et de son atour.</li> </ol>  | 12  |
| encore de ce meismes                                                                                                         | 12  |
| encore de ce                                                                                                                 | 12  |
| 33. comment dyane luy respont                                                                                                | 12  |
| 34, comment l'acteur respont                                                                                                 | 12  |
| dyane                                                                                                                        | 12  |
| 35, cy commence dyane a desclairier son entencion                                                                            | 13  |
| l'acteur                                                                                                                     | 13  |
| 36. comment dyane reprent son propos et se complaint                                                                         | 13  |
| de venus la deesse                                                                                                           | 13  |
| encore de ce meismez                                                                                                         |     |
| encore de ce                                                                                                                 | 13  |
| 37. l'acteur                                                                                                                 | 14  |
| 38, comment dyane respont on blamant venus.                                                                                  | 14  |
| cncore de ce meismes                                                                                                         | 14  |
| 39. comment il respondy                                                                                                      | 14  |

| 40, comment dyane my moustre les pernz qui viennent                    | 14-             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| de venus<br>encore de ce                                               | 14 <sup>d</sup> |
| 41. cy parle dyane des perilz qui sont ou vergier de deduit            | 15ª             |
| encore de ce                                                           | 15*             |
| encore de ce                                                           | 15°             |
| encore de ce                                                           | 15d             |
| encore de ce                                                           | 15 <sup>d</sup> |
| encore de ce                                                           | 16 <sup>b</sup> |
| 42. encore de ce en moustrant aucuns exemples de maulx                 | 16°             |
| qui sont venu et peuent advenir ou vergier d'amour                     | 10              |
| 43. cy conclud dyane son intencion en comparant sa                     | 16d             |
| forest an vergier d'amours.                                            | 10              |
| encore de ce                                                           | 17ª             |
| 44. comment il respondy a dyane                                        | 17 <sup>b</sup> |
| encore de cc                                                           | 17°             |
| encore de ce                                                           | 17 <sup>d</sup> |
| 45. dyane                                                              | 18 <sup>a</sup> |
| 46, comment il respont                                                 | 18 <sup>b</sup> |
| dyane                                                                  | 18 <sup>b</sup> |
| l'acteur                                                               | 18 <sup>b</sup> |
| 47. comment il se mist au chemin comme devant pour                     | 18°             |
| aler au vergier de deduit                                              |                 |
| encore de ce                                                           | 18 <sup>d</sup> |
| 48. cy parle l'acteur des choses qu'il vit au dehors du                | 19ª .           |
| vergier anchois que il entrast ens.                                    | -               |
| 49. comment courtoisie le rechupt et luy habonna qu'il                 | 19 <sup>b</sup> |
| puet aler par tout                                                     |                 |
| 50. comment il loe le vergier et s'esioist de sa beaulte               | 19°             |
| et des diverses choses qu'il y voit                                    |                 |
| encore de ce                                                           | 19 <sup>d</sup> |
| 51. comment il vit le dien d'amours et sa gent                         | 20ª             |
| encore de ce                                                           | 20 <sup>b</sup> |
| 52. cy parle du dieu d'amours premierement de sa                       | 20 <sup>b</sup> |
| couronne                                                               |                 |
| de sa vesteure et de sa beaulte.                                       | 20°             |
| 53. comment le dieu d'amours maine aveuc                               | $20^{\rm d}$    |
| luy leesce et doulz regart.                                            |                 |
| 54. comment il vit le rosier et les roses et le lieu ou                | 21 <sup>d</sup> |
| jalousie fist bel acueil emprisonner et la fontaine                    |                 |
| narcisus.                                                              |                 |
| 55. encore de la fontaine de narcisus.                                 | 201             |
| 56. encore de celle fontaine comment il se mira et qu'il               | 225             |
| luy en advint<br>57. comment il tronva deduit qui jouoit aux eschecz a | 0.00            |
| une damoiselle                                                         | 22°             |
| une uamoisene                                                          |                 |

| <ol> <li>comment le jeu fu fine et que le dien d'amours voult<br/>qu'il jouast contre la damoiselle.</li> </ol>                                                         | 22       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| encore de ce                                                                                                                                                            | 23       |
| 59. cy parle l'acteur des eschecz et de l'eschiequier et<br>de leur fachon:                                                                                             | 23       |
| <ol> <li>des eschecz que la damoiselle avoit de sa partie et<br/>premierement dez paonnes et de sa fierge.</li> </ol>                                                   | 23       |
| 61, des aultres eschecz                                                                                                                                                 | 24       |
| 62. des eschecz de l'autre partie et premierement de ses<br>paonnes et de sa fierge.                                                                                    | 24       |
| 63. dcs eschiez                                                                                                                                                         | 24       |
| 64. comment le jeu se commencha                                                                                                                                         | 24       |
| 65. comment deduit presente ung chapellet a la damoi-<br>selle qui ot gaigniet la querelle et comment il recon-<br>forte l'acteur et l'ennorte de recommenchier le jeu. | 27       |
| <ol> <li>comment le dieu d'amours parle a deduit et aussy<br/>a l'acteur.</li> </ol>                                                                                    | 27       |
| 67. comment le dieu reprent la parolle et luy deselaire<br>son estat                                                                                                    | 28       |
| 68. encore le dieu d'amours                                                                                                                                             | 281      |
| encore le dieu d'amours                                                                                                                                                 | 289      |
| <ol> <li>cy moustre li dieux d'amours comment il et venus<br/>sa mere servent naturo.</li> </ol>                                                                        | 28       |
| encore de ce.                                                                                                                                                           | 28       |
| <ol> <li>comment deduis et oyseuse servent au dieu d'a-<br/>mours et a venus.</li> </ol>                                                                                | 29       |
| 71. encore de ce et parle le dieu d'amours de la fontaine                                                                                                               | 29       |
| narcisus.                                                                                                                                                               |          |
| encore de ce.                                                                                                                                                           | 30       |
| <ol> <li>ey revient le dieu d'amours a son propoz d'amours<br/>et de nature.</li> </ol>                                                                                 | 30       |
| 73. cy parle l'acteur de dyane.                                                                                                                                         | 309      |
| 74. comment le dieu d'amours respond.                                                                                                                                   | 304      |
| 75, comment l'acteur respond au dieu d'amours.                                                                                                                          | 31       |
| le dieu d'amours.                                                                                                                                                       | 31       |
| l'acteur.                                                                                                                                                               | 31       |
| <ol> <li>comment l'acteur feinst qu'il fist hommage et comment le jeu se departi.</li> </ol>                                                                            | 31       |
| 77. comment l'acteur demoura tout seul pensif.                                                                                                                          | 311      |
| 78. comment il pensoit a II chosez                                                                                                                                      | 31b      |
| 79. cacore de ce et se compere a tantalus.                                                                                                                              | 314      |
| 80. la pensee seconde                                                                                                                                                   | $32^{h}$ |
| encore do ee                                                                                                                                                            | 32°      |
| 81. eomment il se complaignoit a soy meismez                                                                                                                            | 329      |
| 1                                                                                                                                                                       | 200      |

encore de ce

| 82. comment le dieu d'amours le vint reconforter.                                                              | 33h                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 83. comment l'acteur respont                                                                                   | $33^{c}$               |
| le dien d'amours.                                                                                              | 33c                    |
| encore le dieu d'amours                                                                                        | 334                    |
| encore le dieu d'amours                                                                                        | 34ª                    |
| <ol> <li>l'acteur parle et moustre comment il respondy au dieu<br/>d'amours.</li> </ol>                        | 34ª                    |
| le dieu d'amours                                                                                               | 345                    |
| 85. encore le dieu d'amours et parle de la puissance<br>de venus sa mere                                       | 34°                    |
| encore de ce                                                                                                   | 344                    |
| encore de ce                                                                                                   |                        |
| encore de ce                                                                                                   | 35ª<br>35 <sup>b</sup> |
| l'acteur                                                                                                       |                        |
|                                                                                                                | 35h                    |
| 86. le dieu d'amours et parle encor de venus sa mere                                                           | 35h                    |
| le dien d'amours                                                                                               | 35°                    |
|                                                                                                                | 354                    |
| encore le dieu d'amours                                                                                        | 35d                    |
| comment l'acteur respondy                                                                                      | 35d                    |
| 87. cy commence le dieu d'amours a baillier aucuns com-<br>mandemens et sont deux en general                   | $35^{d}$               |
| 88. le premier commandement qui gist cu soy et en<br>bonne ymaginacion                                         | 36"                    |
| 89. comment l'ame humaine a grant efficace et grant ver-<br>tu selon aucuns anchyens philosophes               | 36h                    |
| encore de ce                                                                                                   | 36°                    |
| 90. encore de ce et met un exemple de deucalyon                                                                | 36 <sup>d</sup>        |
| 91. encore met il aultres exemples                                                                             | 36 <sup>4</sup>        |
| 92. du second commandement general et gist en 'III' chosez c'est assavoir en leanlte en secret et en diligence | 37 <sup>b</sup>        |
| 93. comment aucun veulent joyr de leurs amours par<br>force et par violence                                    | 37°                    |
| 94. comment philomela se venga de therens                                                                      | 374                    |
| encore de ce                                                                                                   | 38ª                    |
| 95. un aultre exemple de tarquinius                                                                            | 38b                    |
| 96. comment aucun vuellent joyr d'amours par richesse                                                          | 38°                    |
| et par dons 97. comment li don sout de grant efficace                                                          |                        |
| 97. comment il don sont de grant emcace                                                                        | 38c                    |
| 98. comment ancun aussy veulent jouir d'amours par<br>sort et par enchantement                                 | 39ª                    |
| encore de ce                                                                                                   | 39b                    |
| 99. encore de ce et adresce le dien d'amours sa parole aux dames                                               | 39c                    |
| <ol> <li>100. encore de ce et met un exemple de dyanira et de<br/>herculez</li> </ol>                          | 39q                    |

| 101. comment aucun vuellent joyr aussy d'amours par<br>fraude et par faintise                                               | 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 102. comment il respondy an dieu d'amours                                                                                   | 40 |
| 103. cy parle le dieu d'amours de sccre qui est le second<br>point de cest commandement                                     | 4( |
| 104. exemple de jupiter                                                                                                     | 40 |
| encore de ce                                                                                                                | 41 |
| 105, encore le dieu d'amours et parle des mesdames                                                                          | 41 |
| 106. exemplo du corbel                                                                                                      | 41 |
| 107. nn aultre exemple de phebus                                                                                            | 41 |
| 108. encore le dieu d'amours et conclud quant ad ce                                                                         | 41 |
| 109. de diligence qui est le tiers poinz                                                                                    | 42 |
| 110. encore de ce et met li dien d'amours pluiseurs                                                                         | 42 |
| exemples de jnpiter                                                                                                         |    |
| encore de ce                                                                                                                | 42 |
| 111. encore de jnpiter et des aultrez dieux                                                                                 | 42 |
| 112. encore de diligence et comment il doit continuer en<br>son fait sanz mncr son propoz                                   | 43 |
| encore de diligence                                                                                                         | 43 |
| 113. encore de diligence et de peresce et dez merveillez<br>qui se peuent faire par diligence et par humain engien.         | 43 |
| 114. encore de ce et met plniseurs exemples                                                                                 | 43 |
| 115. encore de ce et moustre le dieu d'amours comment                                                                       | 43 |
| bel languige et donce parole ont en amours grant effiace<br>116. encor de la vertu de parolles                              | 44 |
| 117. cy conclud le dieu d'amonrs et met fin en sa parole                                                                    | 44 |
| 118. cv parle l'actenr ot moustre comment le dieu d'a-                                                                      | 44 |
| mours se party et demoura tout senl pensif.                                                                                 |    |
| encore de oe                                                                                                                | 44 |
| 119. comment il adreschoit sa pensee et sa parole a la<br>damoiselle qu'il amoit ainsy comme s'olle y finst<br>presentement | 45 |
| encore de ce                                                                                                                | 45 |
| 120. comment la decsse pallas s'apparut a ly                                                                                | 45 |
| 121, comment il respondy a pallas                                                                                           | 46 |
| 122. comment pallas le reprent de 'III' choses et li pro-<br>met a prouver le contraire                                     | 46 |
| l'acteur                                                                                                                    | 46 |
| 123. comment pallas luy desclaire le premier point et<br>parle de raison                                                    | 46 |
| encore de la noblesche de la raison                                                                                         | 47 |
| 124, comment pallas conclud que chilz n'est pas propre-                                                                     | 47 |
| ment homs qui ne se gonverne par raison                                                                                     |    |
| 125. comment pallas preuve que la vie amoureuse est des-<br>raisonnable et est sa premiere raison pour che que              | 47 |
| celle vie n'est mie ordonnee a bonne fin.                                                                                   |    |

| 126. comment pallas li moustre que deliz charnelz nuist<br>a tout bien et premierement il nuist a l'ame              | 474             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| encore de ce meismez                                                                                                 | 48*             |
| encore de ce                                                                                                         | 48 <sup>b</sup> |
| 127. comment deliz nuist au corps et aux biens corporeulx                                                            | 48°             |
| 128. comment li amant sont traveillie de paine et de paour et premierement de paine.                                 | 48°.            |
| encore de ce                                                                                                         | 49*             |
| 129. comment li amant s'en traveillent secondement de<br>paour et de paine                                           | 496             |
| 130. encore de ce et parle en especial de jalousie et met<br>un exemple de vulcanus                                  | 49°             |
| 131, un aultre exemple de inne la deesse                                                                             | 494             |
| 132, cv conclud pallas comment lez chosez sont contrai-                                                              | 50°             |
| rez au corps humain.  133. comment li delit ainsi nuisent aux biens de fortune                                       |                 |
|                                                                                                                      | 50 <sup>5</sup> |
| encore de ce meismez                                                                                                 | 50°             |
| 134. cy amaine pallas pluseurs exemples o son propos                                                                 | 50°             |
| 135. cy conclud pallas quant a sa premiere raison                                                                    | 504             |
| 136. ey met pallas la seconde raison comment la vie d'amours<br>qui gist en ce que le dieu d'amours n'est pas justez | 51*             |
| encore de ce                                                                                                         | 516             |
| 137. cy parle l'acteur et respont a pallas                                                                           | 51°             |
| pallas                                                                                                               | 51°             |
| cy conclud pallas quant a celle raison seconde                                                                       | 51 <sup>4</sup> |
| 138. chy amaine pallas la tierce raison contre la vie d'a-<br>mours qui gist en ce que c'est vie bestial             | 52ª             |
| encore de ce                                                                                                         | 52*             |
| 139. cy s'ensieult la quarte raison qui gist en ce que la<br>vie d'amours est vie vaine et oyseuse.                  | 52 <sup>b</sup> |
| 140. cy conclud pallas quant a son premier point qu'elle<br>lui vouloit prouver                                      | 52°             |
| 141. comment l'acteur respondy a pallas                                                                              | 53*             |
| pallas                                                                                                               | 53b             |
| encore pallas                                                                                                        | 53°             |
| 142, comment il respont a pallas oultreement                                                                         | 53°             |
| pallas                                                                                                               | 534             |
| 143, cy commence pallas a desclairier le second point et                                                             | 54*             |
| c'est comment il se pourra s'il veult retraire                                                                       |                 |
| l'acteur                                                                                                             | 54*             |
| pallas                                                                                                               | 54*             |
| 144. cy parle pallas de la premiere riegle et du premier<br>enseignement des remedes d'amours selon ovide            | 54 <sup>b</sup> |
| encore de ce                                                                                                         | 54°             |
| 145. la seconde riegle                                                                                               | 54 <sup>d</sup> |
| 146. la tierce riegle                                                                                                | 55 <sup>b</sup> |
|                                                                                                                      |                 |

| 147. encore de ovseuse et respont pallas a une question                     | 55e             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| que on pourroit faire                                                       | $55^d$          |
| 148. commest selon ovide il se doit exerciter qui veult                     | 53"             |
| fouir oyseuse                                                               | 56ª             |
| encore de ce                                                                |                 |
| 149. la quarte rieugle                                                      | 56°             |
| encore de ce                                                                | 564             |
| 150. la quinte riengle                                                      | 574             |
| 151. la VIe riegle                                                          | 57°             |
| 152. la VIIe riegle                                                         | 574             |
| 153. la VIIIe riegle                                                        | 574             |
| 154. la IXe riegle                                                          | 58"             |
| encore de ce                                                                | 58h             |
| 155. la X <sup>n</sup> riengle                                              | 58°             |
| 156. la XI <sup>e</sup> riengle                                             | 58d             |
| 157. la XII <sup>e</sup> riengle                                            | 584             |
| 158. la XIII <sup>e</sup> rieugle                                           | 59 <sup>h</sup> |
| encore en ceste riegle                                                      | 59"             |
| encore de ce                                                                | $59^{4}$        |
| 159. la XIIII riegle                                                        | 604             |
| 160. la XVe riegle                                                          | $60^{\circ}$    |
| 161. la XVI <sup>e</sup> riegle                                             | $60^{d}$        |
| encore de ce                                                                | 614             |
| 162. la XVII° riegle                                                        | 615             |
| encure de ce                                                                | 61°             |
| 163. la XVIII <sup>e</sup>                                                  | 614             |
| 164. la XIX riegle                                                          | 614             |
| 165, la XX <sup>e</sup> riegle                                              | 62ª             |
| 166. la XXI <sup>e</sup> riegie                                             | 62ª             |
|                                                                             | 62h             |
| 167. la XXII <sup>e</sup> riegle                                            | 62°             |
| 168. la XXIII° riegle                                                       | 624             |
| 169. la XXIVe riegle                                                        | 63h             |
| 170. la XXV <sup>e</sup> riegle                                             | 63°             |
| 171. la XXVI <sup>e</sup> riegle                                            | 63°             |
| 172. la XXVII <sup>e</sup> riegle                                           | 634             |
| 173. la XXVIII <sup>e</sup> riegle                                          | 64*             |
| 174. la XXIXº                                                               | 64*             |
| 175. la XXX°                                                                | 64h             |
| 176 la XXXI <sup>e</sup>                                                    |                 |
| 177. la XXXII <sup>e</sup> riegle                                           | 64°             |
| 178. la XXXIII riegle                                                       | 644             |
| 179, la XXXIIII riegle                                                      | 644             |
| 180. la XXXV° et la darreniere riegle dez remedez d'a-<br>mours selon ovide | 65*             |
| 181. cy conclud pallas quant au second point qu'elle vou-<br>loit prouver   | 65b             |
| encore de ce                                                                | 65°             |
| encore, an ce                                                               |                 |

| 182, cy moustre l'acteur comment il respond a pallas                                                                                                                              | 65ª             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 183. comment pallas reprent la parole                                                                                                                                             | 66a             |
| l'acteur                                                                                                                                                                          | 66h             |
| pallas                                                                                                                                                                            | 66h             |
| 184. cy parle pallas et luy moustre le tiers point qu'elle<br>hy avoit promis c'est assavoir en quel chose il se<br>pourroit mieulx employer et luy fait mencion de<br>'III vies. | 66 <sup>b</sup> |
| 185. encore de ce et compere les 'III vies ensamble                                                                                                                               | 66°             |
| 156 cy parle l'acteur a pallas et li demande que c'est<br>de felicite                                                                                                             | 66 <sup>4</sup> |
| encore l'actenr                                                                                                                                                                   | 67ª             |
| pallas                                                                                                                                                                            | 67-             |
| 187. cy moustre pallas premierement que felicites ne puet<br>es biens de fortune estre trouvee                                                                                    | 675             |
| 188. cy moustre pallas que felicitez ne puet estre es ri-<br>chesses temporelles.                                                                                                 | 67°             |
| 189. encore de ce par une aultre raison                                                                                                                                           | 674             |
| encore de ce                                                                                                                                                                      | 68ª             |
| <ol> <li>190. cy moustre pallas que felicitez ne peut estre es hon-<br/>neurs de monde</li> </ol>                                                                                 | 68h             |
| encore de ce                                                                                                                                                                      | 68e             |
| 191. comment felicites ne peut estre en grant dominacion<br>ne en puissance civile.                                                                                               | 68°             |
| 192. cy moustre pallas que fclicites ne puet estre en<br>deliz charnelz                                                                                                           | 69h             |
| encore de ce                                                                                                                                                                      | 69°             |
| 193. comment pallas moustre que felicites ne puet estre<br>es biens corporeulx et parle especialement de troiz<br>biens et premicrement de sante                                  | 69ª             |
| 194. de la beaulte                                                                                                                                                                | 70*             |
| 195. de force                                                                                                                                                                     | 705             |
| 196. encore de ce et moustre la cause pour quoy les<br>biens du corps sont si prisie et les compere aux<br>biens de l'ame                                                         | 706             |
| 197. comment pallas preuve son intencion quant ad ce<br>par · III · raisons                                                                                                       | 70ª             |
| 98. la tierce raison                                                                                                                                                              | 71*             |
| 199. comment elle preuve encore son entencion par quattre<br>raisons.                                                                                                             | 716             |
| 200. cy moustre pallas que fclicites n'est pas encore en<br>puissance naturelle ne en noblesce de ame                                                                             | 710             |
| 201. la seconde raison et la tierce                                                                                                                                               | 72b             |
| 202. cy respond l'acteur<br>203. pallas respont et lui parle de ·II· felicites.                                                                                                   | 72 <sup>b</sup> |
| l'acteur                                                                                                                                                                          | 72°             |

| 204. comment pallas desclaire ou les 'II · felicitez sont trouvees                                                          | 72   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| encore de ce                                                                                                                | 72   |
| 205. comment pallas revient a son propos pour conclurre<br>son entencion                                                    | 73   |
| encore de ce                                                                                                                | 73   |
| 206. comment pallas conclud et le duit a la vie contem-<br>plative                                                          | 73   |
| encore de ce                                                                                                                | 73   |
| 207. comment pallas l'enduist que il s'en voist a paris et<br>comment elle recommende la ville                              | 73   |
| encore de ce                                                                                                                | 74   |
| encore de ce                                                                                                                | 74   |
| 208. comment pallas recommende le roy de france                                                                             | 74   |
| encore de ce                                                                                                                | 75   |
| 209. cy parle pallas de l'universite                                                                                        | 75   |
| 210. cy conclud pallas quant ad ce                                                                                          | 75   |
| 211. cy parle pallas de la vie active                                                                                       | 75   |
| 212. cy parle pallas de estas de la vie pratique ou pol-<br>litique                                                         | 75   |
| encore de ce                                                                                                                | 76   |
| 213. comment il respond a pallas                                                                                            | 76   |
| 214. pallas                                                                                                                 | 76   |
| 215. cy parle pallas de l'estat des princez comment il<br>se doivent gonverner et maintenir et premierement<br>avant a dien | 76   |
| 216. comment li princhez se doit ordonner en soy meismez.                                                                   | 7€   |
| encore de ce                                                                                                                | 77   |
| 217. comment li princhez se doit ordonner quant a sez                                                                       | 77   |
| subgiez                                                                                                                     | * *  |
| 218. comment li princez doit amer le bon commun                                                                             | 77   |
| encore de ce                                                                                                                | 7    |
| 219. encore de ce et met un exemple des romains                                                                             | 75   |
| 220. comment les princes doivent les anltrez exceder en                                                                     | 78   |
| ·II · chosez dont la premiere est vertus                                                                                    | * 0  |
| 221. cy monstre pallas comment largesce instice et pron-                                                                    | . 78 |
| esce font amer lez princes.                                                                                                 |      |
| 222. comment le roy se doit faire amer et cremir de ses                                                                     | 78   |
| subgiez et aveuc ce comment il doit remunerer lez                                                                           | 10   |
| hons et pugnir les mauvaiz                                                                                                  |      |
| 223, comment les bons doivent estre remunere                                                                                | 79   |
| 224. comment le prince se doit garder de cruaute                                                                            | 75   |
| 225. encore de ce et monstre comment le prince doit                                                                         | 75   |
|                                                                                                                             | 12   |
| converser avenc sez subgiez<br>226. comment le prince doit desirer plus l'amour de sez                                      | 79   |
|                                                                                                                             | 78   |
| subgiez que la clamonr (cremour?)                                                                                           |      |
|                                                                                                                             |      |

| - 85 -                                                                                                                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 227. comment puissance civile prouffite as princes.<br>228, encore de ce                                                    | 80*                    |
| 229. comment li princes ponr sa pnissauce civile n<br>doit pas energneillir ne desirer concquerre terre<br>violence         |                        |
| encore de ce                                                                                                                | 80°                    |
| <ol> <li>comment le prince doit avoir pluiseurs saigez en conseil</li> </ol>                                                | son 80 <sup>4</sup>    |
| <ol> <li>comment pallas conclud en monstrant quel loyer v<br/>de bien regner</li> </ol>                                     | rient 81ª              |
| 232, comment l'acteur respondy a pallas                                                                                     | 81c                    |
| 233. pallas qui reprent la parolle                                                                                          | 81°                    |
| 234. cy commence pallas a parler des conseillier<br>monstre de quoy on se doit conseillier et de quoy                       | non                    |
| encore de ce                                                                                                                | 814                    |
| 235. des condicions c'on doit garder en conseil                                                                             | 82*                    |
| encore de ce                                                                                                                | S 2b                   |
| encore de ce                                                                                                                | 82°                    |
| 236. comment toutes veritez n'est pas tousdiz bonne a                                                                       |                        |
| encore de ce                                                                                                                | 836                    |
| 237. quel li bon conseillier doivent estre et comment<br>especial il doivent avoir · III · condicions                       | •                      |
| encore de ce                                                                                                                | 834                    |
| 238. cy parle dez jugez pallas premierement comme<br>juge doivent jugier par lois justes et raisonna<br>non pas de voulente | nt li 84°<br>ables     |
| 239, encore de ce et des raisons pour quoy                                                                                  | 84 <sup>b</sup>        |
| encore de ce                                                                                                                | 84°                    |
| encore de ce                                                                                                                | 84 <sup>d</sup>        |
| 240. comment le juge ne doit ainsy sonffrir c'on ne<br>chose en jugement qui ne soit neccessaire a la ce                    | ause.                  |
| 241. encore de ce et compere le jnge a la balance                                                                           | 85 <sup>b</sup>        |
| 242 encore de ce et met 'I' exemple de la l<br>humaine                                                                      | •                      |
| encore de ce                                                                                                                | 85°                    |
| 243. comment aucunez chosez peuent bien le juge e<br>ner a misericorde                                                      | eneli- 85 <sup>4</sup> |
| encore de ce                                                                                                                | 86*                    |
| encore de ce                                                                                                                | 864                    |
| encore de ce                                                                                                                | 87*                    |
| 244. comment tons bons juges doit avoir 'III' chose                                                                         |                        |
| 245. comment l'acteur respond a pallas                                                                                      | 87°                    |
| 246. ey reprent pallas la parole et commence a parle<br>peuple comment il se doit gonverner                                 |                        |
| 247. comment li subgiet doivent tout entendre a et a bien                                                                   | vertu 87ª              |

| 248. pour quoy les cites et lez communites fnrent or-<br>donnees premierement                                                                   | 88ª             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| encore de ce                                                                                                                                    | 88 <sup>b</sup> |
| 249, encore de ce et parle des mariaiges.                                                                                                       | 889             |
| 250. cy conclud pallas quant ad ce et moustre pour quel<br>cause on doit principalment estre citoven                                            | 884             |
| encore de ce                                                                                                                                    | 89*             |
| 251, cy conclud pallas que est citez et regues                                                                                                  | 89*             |
| 252. cy moustre pallas que la cite est meilleur ou il a<br>plus de peuple de l'estat moyen                                                      | 899             |
| encore de ce                                                                                                                                    | 894             |
| 253. encore de ce et parle d'orgueil et d'euvie et de convoitise                                                                                | 901             |
| 254, encore de ce et parle pallas de fortnue                                                                                                    | 906             |
| encore de ce                                                                                                                                    | 909             |
| 255. encore de ce et dit c'ou doit tenir le penple des citez<br>en moyenne richesse                                                             | 904             |
| 256. comment li subgiet doivent obeir a lenr seignenr et<br>quel pronffit s'en ensieut.                                                         | 914             |
| 257. encore de ce et met un exemple de la pollicie du<br>monde                                                                                  | 915             |
| 258. le second prouffit qui vient de bien obeir au prince                                                                                       | 914             |
| 259, comment ce n'est mie servitude de obeir aux princes                                                                                        | 91              |
| 260, encorè de ce et compere le prince u regart de son                                                                                          | 92              |
| regne a l'ame u regart du corps.                                                                                                                |                 |
| 261. comment on acquiert paix tiercement pour obeir au<br>prince et trauquillite et haboudance de biens                                         | 92              |
| encore de ce                                                                                                                                    | 929             |
| 262. comment est plus grand peril de non obeir anx lois<br>dn prince que de non obeir au medeciu                                                | 92              |
| 263. cy moustre pallas comment c'est raison de obeir aux<br>princhez et que 'II chosez leur sont naturelment<br>denez.                          | 93              |
| encore de ce                                                                                                                                    | 931             |
| 264. comment il vault mieulx sonffrir et obeir au prince<br>que uon suppose meismes qu'il ue gouverne pas bien<br>ses subgies en aucunes choses | 93              |
| 265. encore de ce et moustre comment le roy est com-<br>pare an vent et a la pluye                                                              | 93              |
| 266. comment ou ue doit pas le roy esmouvoir a conroux                                                                                          | 93              |
| encore de ce                                                                                                                                    | 94              |
| 267, comment ou se puet legierement garder de courron-                                                                                          | 94              |
| chier le prince                                                                                                                                 |                 |
| 268. comment on doit lez enfanz introduire a amer le roy<br>et les prinches dez lenr première jonesse et a le obe-                              | 94              |

| servacion des lois et les causes pourquoy on lez doit<br>amer                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 269. cy conclud pallas quant ad ce du l'estat de peuple<br>et commence a parler de la chevalerie,                                                                                           | 94 <sup>d</sup>  |
| 270. comment chevalier et gens d'armez sont ordonne<br>pour deffendre le peuple et la chose publique                                                                                        | 95*              |
| 271. comment gens d'armez sont neccessaire en la pollicie                                                                                                                                   | 95 <sup>b</sup>  |
| 272, encore de ce et comment li bon chevalier sont digne                                                                                                                                    | 95h              |
| d'estre honnore                                                                                                                                                                             | 0.0              |
| 273. quel doivent estre esleu a l'estat de chevalerie                                                                                                                                       | 95°              |
| 274. comment lez chevaliers estoient esleu anchyennement                                                                                                                                    | 954.             |
| 275. comment les chevaliers doivent estre saige et expert                                                                                                                                   | 96*              |
| ou fait d'armes et de chevalcrie                                                                                                                                                            |                  |
| 276. comment li bons chevaliers et li bon homme d'armes<br>deivent avoir 'III' condicions et parle premierement                                                                             | 96 <sup>b</sup>  |
| de proesce                                                                                                                                                                                  |                  |
| encore de ce                                                                                                                                                                                | 96 <sup>p</sup>  |
| encore de ce                                                                                                                                                                                | 96"              |
| encore de ce                                                                                                                                                                                | 96 <sup>4</sup>  |
| encome de ce                                                                                                                                                                                | 974              |
| · encore de ce                                                                                                                                                                              | 976              |
| 277. comment li bon chevalier tiercement doivent amer<br>honneur et cremir villennie et especial de fuir                                                                                    | 97°              |
| 278. encore de ce en monstrant quel dompmaige se puet<br>ensievir au bien commun de fuir et quel villonnie a<br>cellny qui fuit                                                             | 97-1             |
| 279, comment li bon chevalier doivent aprendre et sa-<br>voir l'art de chevalerie qui est le IV, point                                                                                      | 98*              |
| encore de ce                                                                                                                                                                                | 986              |
| 280, de la recommendacion de l'art de chevalerie                                                                                                                                            | 980              |
| 281 encore de ce et moustre comment vainquirent par<br>ceste art et par bonne entencion auquez toutez lez<br>nacions du monde                                                               | 984              |
| 282. chi concind pallas quant ad ce et moustre comment<br>c'est fort d'avoir ces IIII condicions pour ce qu'il<br>ne se puet parfaire sans l'aide de raison et de na-<br>ture et de fortune | 996              |
| 283, comment les bons chevaliers doivent estre honnore                                                                                                                                      | 100-             |
| 284, comment et par quelz figurez on congnoist ceulx qui                                                                                                                                    |                  |
| sont hons pour les armes.                                                                                                                                                                   | 1006             |
| 285. cy desclaire pallas les figures plus particulierement                                                                                                                                  | 100°             |
| 286. comment on doit les jonez gens exerciter pour a-<br>prendre les armez                                                                                                                  | 100 <sup>d</sup> |
| 287. encore de ce et pins particulierement.                                                                                                                                                 | 101*             |
| 288. comment gens d'armez doivent vivre sobrement                                                                                                                                           | 101h             |
| 289, comment on les doit aprendre a rengie et a ordonner                                                                                                                                    | 101°             |
| encore de ce                                                                                                                                                                                | 101d             |

| 290. commcut les geus d'armes doivent obeir a leur cap-<br>pitaine                                                                                                   | 102ª             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 291. cy conclud pallas quant a l'estat de chevalerie en recapitulaut generalmeut                                                                                     | 102h             |
| encore de ce                                                                                                                                                         | 102°             |
| 292. encore de ce et monstre pallas c'on doit redoubter<br>bataille iniuste                                                                                          | 102 <sup>d</sup> |
| 293. cy commence pallas a parler de l'office sacerdotal<br>et briefment et moustre premierement la dignite de<br>cest office et comment il est ueccessaires es cites | 103*             |
| 294. comment chil aussy qui sont commis a cest office<br>doivent estre de grant dignite                                                                              | 103h             |
| 295. comment anssi li lieu ou on exerce cest divin culti-<br>vement doivent estre de grant biaulte et excellence                                                     | 103 <sup>d</sup> |
| 296. cy conclud pallas                                                                                                                                               | 104*             |
| 297. cy respond l'acteur a pallas                                                                                                                                    | 104h             |
| 298. cy reprent pallas la parole                                                                                                                                     | 104c             |
| 299. cy commence pallas a parler de l'estat de mariaige<br>et moustre premierement comme nature y encline                                                            | 104°             |
| 300. encore de ce et moustre comment homme et femme<br>sout en mariaige pour III chosez.                                                                             | 104              |
| encore de ce                                                                                                                                                         | 105*             |
| 301. comment mariaige est chose divine                                                                                                                               | 105*             |
| encore de ce                                                                                                                                                         | 105b             |
| 302. comment mariaige est encor chose convenable prouf-<br>fitable et raisonnable                                                                                    | 1059             |
| 303. comment mariaige est chose propre et convenable eu<br>l'espece humaine.                                                                                         | 105d             |
| 304. encore de ce en comparant l'amistie en uature de<br>honme et de femme a son de musique                                                                          | 106b             |
| 305. encore de ce et met exemple de la vigue a quoy il compere la femme.                                                                                             | 106 <sup>b</sup> |
| 306. comment mariaige anssy est amiable chose                                                                                                                        | 1069             |
| 307. encore de ce et monstre comment le amistie de ma-<br>riaige comprent en soy toutez les manieres d'amour                                                         | 1074             |
| qui peuent estre                                                                                                                                                     |                  |
| 308. commeut pour la neccessite de mariaige les maisons sont faittes                                                                                                 | 107 <sup>b</sup> |
| 309.cy fait pallas une doubte et respont que aucun<br>ponrroient fuir mariaige pour 'II' cansez et a deux<br>entencions l'une bonue et l'autre mauvaise              | 1079             |
| encore de ce                                                                                                                                                         | 107              |
| 310. comment mariaige est biaulx estas et bons et que<br>unlz n'en puet mesdire par raison                                                                           | 108              |
| 311. encore de ce en excusaut aucunes escriptures qui<br>parlent de femmes et de mariaige                                                                            | 108 <sup>t</sup> |

| 312. encore de ce et moustre qu'il n'est nulz maulx c'on<br>puist dire de femme qui ne puist estre anssy en homme              | 108h             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 313. encore de ce et monstre qu'il n'est bien c'on puist<br>trouver en homme qui ne puist estre aussy aucune-<br>ment en femme | 108 <sup>d</sup> |
| encore de ce                                                                                                                   | 109*             |
| encore de ce                                                                                                                   | 109 <sup>b</sup> |
| encore de ce                                                                                                                   | 109c             |
| encore de ce                                                                                                                   | 110ª             |
| 314. encore de ce et adjouste pallas 'I' point qui fait<br>bien a l'execucion des femmez aucunes foiz                          | 110 <sup>b</sup> |
| 315. cy moustre pallas comment mariaige doit pardu-<br>rablement estre sans division                                           | 110°             |
| 316. comment nns homs doit estre contens d'une femme                                                                           | 110 <sup>d</sup> |
| 317. encore de ce par une anltre raison                                                                                        | 1114             |
| 318, encore de ce par une aultre raison                                                                                        | 111b             |
| 219, comment nne femme aussy doit estre contente d'nn mary                                                                     | 1110             |
| 320. encore de ce par nne aultre raison                                                                                        | 111d             |
| 321. cy apprez moustre pallas en quel eaige on se doit                                                                         | 112 <sup>b</sup> |
| marier communement selon raison premierement qu'-<br>il n'est pas bon de lui marier trop viel                                  |                  |
| 322, encore de ce et moustre que ce n'est pas bon de                                                                           | 112b             |
| luy marier en trop grant jouesche et qu'il anx pa-<br>renz et aux enfauz.                                                      |                  |
| encore de ce                                                                                                                   | 112 <sup>d</sup> |
| 323. cy parle pallas plus particulierement de l'eaige                                                                          | 113*             |
| 324. cy monstre pallas quel femme on doit eslire ct quelle<br>non et premierement c'on ne doit prendre de sa lignie            | 113 <sup>b</sup> |
| encore de ce                                                                                                                   | 113c             |
| 325. comment les loiz sont raisonnables qui deffendent<br>telz mariaiges                                                       | 113 <sup>d</sup> |
| 324. cy moustre pallas quel femme et de quel condicion<br>on doit prendre en mariaige au plus prez c'on puet                   | 114 <sup>b</sup> |
| 325, encore de ce                                                                                                              | 114°             |
| 326. cy parle pallas des biens corporcux que la femme<br>doit avoir                                                            | 114 <sup>d</sup> |
| 327, des biens de l'ame                                                                                                        | 115*             |
| 328. la quelle vault mienly a prendre ou la pachelle ou                                                                        | 115 <sup>b</sup> |
| la vesve                                                                                                                       |                  |
| 329. comment li homs maries doit gouverner sa femme<br>et premierement qu'il ne la doit pas gouverner com-<br>me serve         | 115°             |
| encore de ce                                                                                                                   | 115d             |
| 330. comment li homz doit entendre diligentement a ce                                                                          | 116*             |
| que sa femme soit bonne                                                                                                        | 110-             |

| encore de ce                                              | 116h             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 331. cy moustre pallas comment la femme sera faitte bonne | 116d             |
| et comment le mary se doit ordonner pour ce faire         |                  |
| encore de ce                                              | 117*             |
| 332. comment li homs doit converser a sa femme            | 1175             |
| 333. encore de ce et compere les femmes a verges qui      | 117°             |
| sont de diverses manieres                                 |                  |
| encore de ce                                              | $117^{d}$        |
| encore de ce                                              | 118 <sup>b</sup> |
| 334, comment li homs ne doit pas estre trop jaloux de     | 118°             |
| sa femme                                                  |                  |
| 335. comment la femme doit obeir a son mary               | $118^{4}$        |
| 336, encore de ce et parle de fortune                     | 1194             |
| encore de ce                                              | 1195             |
| 337.ey revient pallas a sou propos que la femme doit      | 119c             |
| obeir a son mary et le servir                             |                  |
| 339, encore de ce et met exemple de deux dames an-        |                  |
| chyeuues                                                  |                  |
| 339. comment la femme doit estre chaste et lealle en      | 1204             |
| mariaige                                                  |                  |
| 340. comment la femme doit estre honteuse et aussy com-   | 120b             |
| me estrange                                               |                  |
| 341. comment la femme doit estre sobre                    | 120b             |
| 342. comment la femme doit estre paisible et poy parler   | 120°             |
| 343. comment la femme doit estre ferme et estable en      | $120^{d}$        |
| fait et en paroles                                        |                  |
| 344. comment la femme se doit garder d'oyseuse            | 1213             |
| 345. cy commence pallas a parler du seigneur de la mai-   | 12 lb            |
| son et de la dame ensamble et moustre premiere-           |                  |
| meut comment il se doivent ordonner chascun eu            |                  |
| droit soy                                                 |                  |
| 346. cy parle pallas quelz chosez appartieuueut a la fem- | 121d             |
| me a faire plus especialment                              |                  |
| 347. comment la femme doit garder de faire despeus        | 122ª             |
| oultrageux et de trop grant coiutise                      |                  |
| encore de ce                                              | 122b             |
| eucore de ce                                              | 122°             |
| 348. cy conelud pallas quant ad ce que la femme doit      | 122d             |
| faire et reprend la parole                                |                  |
| 349. cy parle pallas des choses qui appartiennent a       | 123b             |
| l'omme                                                    |                  |
| 350. commeut li sires de l'ostel se doit lever premier et | 123°             |
| coucher desrain                                           |                  |
| 351. encore de ce et moustre comment li sires de l'ostel  | 1234             |
| doit avoir regart a la femme.                             |                  |
| 352. comment li homs aussi doit avoir regart aux enfaus.  | 1244             |

| 353. comment la femme doit nourrir les enfans de sa<br>propre mamelle                                                                                      | 124%               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 354. cy apprez moustre pallas quelle nonrrice on doit es-<br>lire ou qui seroit neccessaire                                                                | 124 <sup>b/c</sup> |
| encore de ce                                                                                                                                               | 1244               |
| encore de ce                                                                                                                                               | 125*               |
| 355, encore de ce et moustre comment l'enfant qui plenre<br>se doit rappaisier                                                                             | 1255               |
| 356. encore de ce et moustre pluiseurs aultres enseigne-<br>mens qui appartiennent bien assavoir a la bonne<br>neutrice                                    | 125 <sup>d</sup>   |
| encore de ce                                                                                                                                               | 125d               |
| encore de ce                                                                                                                                               | 126 <sup>b</sup>   |
| 357, encore de ce et moustre combien de temps li en-                                                                                                       | 126°.              |
| fant doivent allaitier ct comment on lez doit seurer                                                                                                       |                    |
| 358. cy conclud palias quant ad ce et commence a mou-<br>strer comment li homs appres le nourrissement du<br>corps doit entendre a l'enseignement de l'ame | 126 <sup>d</sup>   |
| 359 encore de ce et moustre comment on doit commen-<br>chier a duire et a endoctriner l'enfant des lors qu'-<br>il se commence a congnoistre               | 127*               |
| encore de ce                                                                                                                                               | 127b               |
| 360.cy parle pallas du maistre qui doit l'enfant endo-<br>ctriner et apprendre                                                                             | 127 <sup>d</sup> . |
| 361. cy moustre pallas quel le maistre doit estre qui doit<br>l'enfant aprendre et endoctriner et comment il doit<br>proceder.                             | 128*               |
| 362. comment on le doit garder non pas seulement de<br>paroles deshonnestes mais de les oir                                                                | 1285.              |
| 363, comment on doit l'enfant enduire a sobresce                                                                                                           | 128°               |
| encore de ce                                                                                                                                               | 128d               |
| 364. encore de ce et moustre par especial que de boire<br>le vin n'est pas bon                                                                             | 129ª               |
| 365. comment on doit lez enfanz introduire a pluiseurs<br>aultrez chosez                                                                                   | 129 <sup>b</sup>   |
| encore de ce                                                                                                                                               | 129°               |
| 366. de la vesteure dez enfanz                                                                                                                             | 129 <sup>d</sup>   |
| 367. de la compaignie qu'il doivent ensuivre                                                                                                               | 130*               |
| 368, cy commence pallas a parler de jeux et des esbate-                                                                                                    | 130b               |
| mens qui appartiennent aux enfanz et moustre pre-<br>mierement comment lez esbatemens sont neccessaire<br>a la vie humaine                                 |                    |
| 369, encore de ce par une anltre raison                                                                                                                    | 130°               |
| 370, cy commence pallas ponr l'occasion des jeux et des                                                                                                    | 130 <sup>4</sup>   |
| recreacions a parler de musique qui vault a ce propos.                                                                                                     |                    |

| 371. encore de ce et moustre comment musique vault a . III . choses                                                                                                                    | 131b             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 372. encore de ce et parle de la seconde chose a quoy<br>musique vault pour le occassion de la quelle il com-<br>mence a parler comment pithagoras trouva premiere-<br>ment la musique | 131°             |
| encore de ce                                                                                                                                                                           | 131 <sup>d</sup> |
| encore de ce                                                                                                                                                                           | 132b             |
| 373. encore de ce et moustre comment les proporcions<br>de musique sont trouveez es chosez de nature                                                                                   | 132c/            |
| 374. comment armonie est entendue on ciel                                                                                                                                              | $132^{4}$        |
| encore de ce                                                                                                                                                                           | 133 <sup>b</sup> |
| 375. comment ceste celestre musique est ce samble segne-<br>fie par les muses que li poete anchyen metoient on<br>ciel                                                                 | 133°             |
| 376. encore de ce et parle du songe du roy cipiou                                                                                                                                      | 1334             |
| 377. comment musique sclon lez anchyeus est aussy es<br>'IIII' elemens et es choses de nature trouvee                                                                                  | 1344             |
| 378. encor de ce et des IIII temps.                                                                                                                                                    | 134 <sup>b</sup> |
| 379. encor de ce et parle des mntacions dn monde                                                                                                                                       | 134°             |
| 380. comment les proporcions de musique se moustrent<br>et sont de grant efficace en pluiseurs chosez                                                                                  | 135ª             |
| 381. encore de ce et parle de la demeure de l'enfant ou<br>ventre de sa mere                                                                                                           | 135 <sup>6</sup> |
| 382. encore de ce et parle de la difference du masle et<br>de la femelle en l'espece humaine                                                                                           | 135°             |
| encore de ce                                                                                                                                                                           | 135 <sup>d</sup> |
| 383. comment musique vault et prouffite a la vie polli-<br>tique                                                                                                                       | 136*             |
| encore de ce                                                                                                                                                                           | 136 <sup>b</sup> |
| 384. cy conclud pallas et revient a son propoz dez jeux<br>des enfans et monstre que on lez doit endoctriner<br>en masique                                                             | 136°             |
| encore de ce                                                                                                                                                                           | 136d             |
| 385. cy commeuce pallas a parler de le excercitacion des enfans.                                                                                                                       | 137*             |
| 386. comment uus anchyenz descript excercitacions                                                                                                                                      | 137b             |
| 387, de excercitacion et comment elle se doit faire                                                                                                                                    | 137°             |
| 388. encore de ce                                                                                                                                                                      | 138ª             |
| 388. encore de ce et applicque sa doctrine aux enfans.                                                                                                                                 | 1386             |
| encore de ce                                                                                                                                                                           | 138°             |
| 389. comment les parenz doivent enteudre especialment<br>aux filles                                                                                                                    | 139ª             |
| 390. comment on doit la jeune fille garder d'oiseuse                                                                                                                                   | 1395             |
| 391. comment on doit la jone fille enduire a poy parler                                                                                                                                | 139°             |

| ,                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| 392. comment lez mesnaigeries et par especial le mary      | 1394             |
| doivent prendre garde a leurs serviteurs et comment        |                  |
| on les doit gouverner.                                     |                  |
| 393. comment 'III' chosez sont deuez aux serfz.            | 140*             |
| encore de ce                                               | 140b             |
| encore de ce                                               | 140d             |
| encore de ce                                               | 141*             |
| 394. comment on doit nourrir lez serviteurs.               | 141b             |
| encore de ce                                               | 141°             |
| 395. cy moustre pallas comment li homs doit regarder       | 1414             |
| qu'il ait maison bien ordonnee et en bon air et en         |                  |
| bon lieu assise                                            |                  |
| encore de ce                                               | 142ª             |
| 396. comment yawe est neccessaire a humaine vie et quelle  | 142b             |
| yawe on doit eslire                                        |                  |
| 397. encor de ce et compere les yawez diversez ensamble    | 142°             |
| 398. comment la maison doit estre assise ou regart du ciel | 142d             |
| encore de ce                                               | 1434             |
| 339. comment le chelier et les aultres edeficez doivent    | 143 <sup>b</sup> |
| estre scitue et assiz                                      |                  |
| 400. comment li homs doit entendre a sa besongne et        | 143°             |
| mettre paine d'acquerre richessez souffissamment se-       |                  |
| lon son estat.                                             |                  |
| 401. comment li homs puet habonder en povrete ou en        | 1434             |
| richesse par V. manieres                                   |                  |
| encore de ce                                               | 144*             |
| 402. encor de ce et parle de l'art de change et de usure   | 144°             |

403. encore de ce et commence a mettre aucunez rieglez de l'art de change.

## Die Varianten des cod. Venetus (Marcianus)

nach der Collation des Herrn Dr. Thor Sundby (in Kopenhagen).

V. 1. rieugle. tele 2. nouvele. 3. commenchement. 4. esmoet 5. t' fehlt 6, pooir 11. semenche 12, commenche 14, de oster coer. 15. nouvelement 16, quant - ha 17, rachine 19, li - forche 20, cors 21, pooir, 22. che poet - l'oeil 25. salir 26. che. herbe 27. plache 29. tans. 30. vergele 31, commenchement 32, peust, 34, ch' 36, dont bien, 37, pucelle 45, haut 46, tombas 47, le, t'en faut soufrir. 48, les, maulz, amors 49, poy 52. voelz 53. amoureus 54. c'onques has 55. fu. te art 56. medecine 58, poet 60, garir en nouvelete 61, sorvient 62, medecine 63, voelt, coraige 64. raige 65. commenchement 67 ostent s'im, etc. 69. differer de huy 70, stendre 73, sera 74, siables a mettre y 75, ha 77, trocuve 78, te ochit afole 82. coers, embrachent 82, afolent, enlachent 85. ysterojent nient 90. multeplie 91. atrais. li coers, troeuve. 93. des 94. sourses. lointaines 96. soubsmet 100. isnelement 101. apartenant 102. n'cust 103. faice. escorche 104, forche 105, li 107, volentes, faite 115, nuit 116, seroit, poy de heure 117, faite 118, garie 119, notablement 120, atent 124 que li coers espoire 125, asay, 126, chest 128, malvais arbres volcutiers 131, de ovide 132, poet 133, commench. 135, u. 137, coer 138, voeille 140, porroit, chertain, 144, ch'est 145, tesmongne 146, besongne 147, forche 148, s'en efforche 149, el tans 152, forche 154 coers, maistrie 157, volente 158. I'vmp, 159. furour 160. che 162. anieuse 163. che 164. furour 168. s'esforch. 169. l'iawe 171, porroit, obligement 174, dis je que chilz feroit 175, s'esforch, 176. forche 177. le sent. rigoreuse 178. porroit 181. miex 182. l'ome 184. castoyer 186. irour. 187. apaisies 188. poet, employer 189. li castoyer. 191. maulz 194. li 196 li 198. ploure 199, ses grans doculz 200. li poet on amonn. 201. voeille. doeil 203, ha 204. medecine 205, tout tans n'a 206. chertain. 208, tans 210. cors 211, sanlablement 212, voet 213, che 214, tans aiable 216. labeurs n'y 217, poet 218, vaulroit 220, blameroit 221, enflamm, 222. pourfitable 223. coer 225. ch'est fuir paresche 226. ch'est 229. coer 230. le garde norrit 231, seignourit 233, pooir 234, porroit 235, saiettes, dars 236, coer 237. porroit m. le m. 238. li brandous 239. n'auroit. vertus 240. voirs. estainderoit 242, damoisiaulz 243, ainsy, rosiaulz 245, poepliers l'yawe 247, de oys. aiment, 248. voelz 250. garison. parfaite 251. plaie. faite 252 nechessite 253. fuir 254. et que tu mettes. 255. oeuvre le coer 258. lonc 260. delis 261, gieus lis 262, ches 264, lor 266 fuir 267, voelt, joir 269, poet 273. porroies 274. u. 276 oyseus 277. soubstenir 279. toudis 280. laborieus

torm. 281. traveilles 284. fiches. porpos 287. si que tu oeuvres 288. che samble et sans tov point mesf. 292, chertaine 293, seufres asses 294, telz labeure 295, toutefois, ne t'en anuit 296, anieuse 297, vanites 294, pour ce que la fins de t'entente 299, profitable 300, decevant 303, si que selonc 304, cenvre 305, tans 306, donques penses et veilles 307, traveilles 30s, mes 311, dolour enchens, 313, poet 316, nuis et li jours 318, gieux delitables. 319, gieus tables 320, gieu 321, n'as 324, lieus 325, cuides 327, chertez, aquites 333, Ovides. 332, voelt 333, biauls 334, oeuvre 335, t'y voies 336, puisses 339, poes plait 341, voelz, chelle guyse 343, poes voelz 345, voelz de l'aultre 346, lovs, coustumes 347, t'acoustames 349, se tu 351 applique 353, poes, meillour oeuvre 354, sera 357, guerres, armes 358, loingn 359, porras 360a pourfit 360b n'ara pooir 362, voelz 364, drois 365, proesche 366, peresche 367, meismes 369. Diane, blecha 370 courroucha 372, guerroier, chely 373, bateilles 374, merveilles 375, chelle vilonnie 376, el cuer. 379, tousdis 381, greiois 382, bouriois 383, troienne cyte 384. selonc 389. li folz demoura tous seulz 390. oyseus 392. u. 394. sceust 395, chil 396 ale en la g. 398, miex 399, has 400, plaisanche 401, poescamp 402, et ta 403, nays 405, poes 409, flours 411, u, 413, arbres 414, voelz 415, poes aler as chans 417, fontaines 419, as chans 421, les gardent 422. en gieuant 423. lor 424. porras 425. mouchettes 426. coeraussy refont 427, plaisanche 428, lor contenanche 429, si pourfitent 430, poes esbatre 431, porras 433, voelz 434, porras 437. li prinstans verdure et flours 438, tans 439, autompnes 442, ains plus remedes 444. voelt 445, poes, ch'est 446 selonc 447, en ches choses 448, porront pourfiter 449, oublianche 450 has, plaisanche 453, poes 454, ch'est 456, voeil 458, ha par cachier s, t. m. 459. Venus heu 460. fous 461, poes d. as. 462, encachier 463, on as chiers ou as pors sauvaiges 464, poes, sur. rivaiges, 465, as ovseles 466, ch'est miex 467, tu porras arrovs 468, as ains ou as roys 470, poes, ha advis, 472, orras 475, ch'est vides chest 477. ny heure 480. pite. coer 481. laisses 482 retornes 483. mais com. tes coers s'en doulra 484. esploitier, faura 485. u. 86, ploeuve 487, gieu. feste quelconques 488, dois, donques 489, quantes lieues has esre, 490, has 491. ieuls 492, pays 494. haras 495, toudis, 496. ch'est. voye. 497. che 498, te exp. 499, est elle 501, afiu . . grans mauls en chesse 502, apresse 503, beuvraige 504, a son couraige 506, voulroit 507, socufre ch'est 509, nays 511, soustient 512, cors 514, soufrir 515, a faire 517, li cors 518. ques 519. voelz. besoignier 520. dois resonguier 521. cors 522, garis 523. detresche 524. empeesche 525. chil 526. commench, 527. coustumanche au contr. 529. torel 530. gorrel 531. che. donte. 532. l'ont 533. chil 534, commench, 535, soeufrent om 538. t'ent 542. deust li coers 543, tousdis 544. te verroit 546. che 548. pooir 549. ayes. 550, faut esmaies 551. deduis chest 553. asses 554. de gieus 555. compaignies 556. seront aaysans 557, porras, oubliver 558, foliver 559, fuir 560, saiches, soufit 561, loingns, fuies et queures 562, ne demeures 564, convertie en cheudre. 565. voyes falir 566. rassalir 567. faut 568. voelz 570, miex 571. s'esforche 572, forche 574, tans. aplique 576, dechoit 579, chest, sai

580, usaige 581, merveille 582, anchien 583, tesmongne 584, cheste besongne 585, voelt, cheste art 586. Ovides, deigne 587, ch'est male art et dechevable 588, voelt 589. li desclaire 590, voeil, dit. 591, umbres de lors 592, choses 593, voeil 596, revoeil 597, aussy 599, voeil 601, vove 602, desvoye 604, li cors 605, faichent tuit 606, lors 607, lor acoustumanche 608, metray. desordenanche 609, omes magicien 610, on tans ancyen 611, toutefois 612. lors coers 615. Ovides 616. poet 618. soufre. ny autrement 619, fit 620, toyson 623, iert 624, u. 626, onques 627, peust, coer 630, le 633, sans 635, morir 637, cyrces 640, formes 643, si qu'il seroit 644, li ha 645. li t. p. conv. 647. escaper 648. atraper 649. ponr s. ne pour 650. se li monstr. 651. haute 652. compagnie 653. fille phebus. chest 654. monstroit 655 fame 657, pooir 658, pooit 660, en son 661, cors 662, volroit 663. avoec li 664. ch'est 665. sur 667, li 668 le fin qu'nlixes 669 che rienz ne ly 670. n'en chalu 671. atendre 673, chelle 674. aultre 675. si recuide a ses 676, coer 678, folier 679, mais onques 681, sceust magique 682, merveilles 683, cheste poissans chy 685 pooit humaines creatures 686, mile figures 687, pooit foer 688, coer 689, n'ayes, fianche 690, fianche 691, poes 692, chest 694, ne sans 695, cautele 696, garir, tele 698, ch'est penses 700, seans 701 blamer 702, chelle 703, aves si ches, 704, tans 705, toutes 706, faiches 707 mettes 708, de ly 711, de ses 712, se ayes toudis 713. yeulz 714. damaige 715. des deniers 716, eugagier 717. faus 718. ayes au coer 719. anuys 720. soufrir nuys 721. ha 722. vilain 723, ches, conte 725, dois 726, voelz atourner, 727, le hairas 728, meesmement 730, ly 731, tele: deismes, 732, meismes 733, vilaine 734, sans. ch', 735. meillor, scenst 736. porroit. li, 737. acuser 738. acoyson 739, communs proverbes le procuve, 740, acovson, trocuve 744, blamer, 745, volroit son engien 746, li maulz est voisins au bien 747, septime 748. miex 749. ch'. voelz 750. afaire 752. y poet 753. li 754. empirier com t. porras 755. meesm. 756. dechevoir 757. afin 758. examplaire 759. le pour 760. efforche 761. crasse 762. lourde 763, ydropique 704. graille appele 765, maigre ou sesche ou dehalee 766, sage 767, safre et frians 768. rians 769, quoye 770, taisans et poy 771, se di, vilaine 772. dois 775a toutes les 778, desplaisanche 779, s'acointanche 780 huitisme 781. miex 782, riens 783, li 784, faiche 784, prier, faiche 786, language enorter 787, miex s. defautes noter 788, example, sces 789, malvaise vois 790. le dois 791. voeille 792. seans. danse 794. li dois prier. danse 796. contrain 800. le voies 801. voies 802. ha. mameles 804. le dois. contr 805, anchois, les 806, le rire, ha 807, miex 808, ieulz cachiens 809, viciens 810, le. mieuls 811, ieuls 813, poes, toutes 814, avoec, porpos 815, dit, chest porpos 816, pourfis 817, chelli, seroit 818, hair 821, pour le 822. bien le 824. faiche 825. taiche 826. porroit miex 830. aornement 831. garnement 832. li or. pierres precienses 835. dames. damoiselles 836, queuvrent 837, lor naturele biaute 838, che 840, deceu s'en troeuve 846. dois 847. decoite 848, biaute 849, soyes 851. alesmemens (?) 852. mantiaus 853, soies 854, saiches 855, cors 856, si 858, ausmemens 859, acors 861, voyes 862, poet 863, le 864, che 866, porras 869, doute 870. cheste, che pas 872, aseure 873, fame 876, soubs sorcot, cotele 877, que deceveroit 881, l'ameroit miex 882, le gr. biaute decevant 883, toutefois 886, ha riens 888, saras 894, s'acesmoit 895, mieulz 897, besongne 898, vergongne 899. miex 902. ungnemens 903. choses. coulours 904. seroit 1. doulours 907. que tu sourvenras 910. prenderas desplaisanche 912, fame, ainssi 913. habominable 915, phymens 916, selonc 917, porras 918, biaute poet 919, ha 920. li nule 921. che molt, porra 922. en non caloir. 923. disisme, pourfite 924, celi, delite. 925, deliter se poet 926, avoec, voet, 927, cheste rieugle. 928, voelt matere 929. li nuit 930. coer le nuit 932. li ha 933, pour al. 935. soutiens. 937. satefie 939. ch'est 940. plaisanche avoec 942, habomin, 943, li 944, sera 945, donques, procuve 946, trocuve 950, avocc 953. car ainsy, tans, notable 954, li chaus solaus plait 955, le umbre, agr. 956. tans. 958. cheli 959, plait asav. 960. delis. apres 1961, Ovides 962. ch'est. convenra. 963. avoec. deliter. 967. porra 969. s'est 970. cascun, nouvele 971, n'il ne 972, li conte 974, volentiers 975, m'ois 977. guyse 978. que Ov. - et se voelt 979. miex 980. secret l'oeuvre 981, faut. ieulz oeuvre 982. voelt. chelle voye 983. poet. voye 984. delis aaysans 985, asses 986, donront, dont 987, matere 988, hons, atempres 989. dousisme rieugle 992, porroit 993, miex 995, pluseurs lieus 996, poet norrir 998, example le procuve, 999, ainssy, flocuve

v. v. 1000 - 2000 1000, petis ruissiaus. 3. onques 5. matere 6. sanlablement, chieus 7. pluseurs lieus 8, miex 10, coer meteroit 12, car l'une a, atrait 14, ancre ne poet 17. pluseurs briefment 19. ains aussy, soufit 20h autele 21. voelt Ovides, chest 22, que une, soufit 25, cheste, cautele 26, nouvele 28, pour li 29 fame 31, puis nouvelem, 33, ancienne 35, phillis 37, caliope 40, fins. vilaine 41. errour 42. prognes. serour 43. phylomene 44. li 45. voelz 47. nouvele 48. maintes 50. que un fil. tenrement 52. et se seroit. deuls 53, plus gries 55, Ovides desclaire 56, exampl, 57, aultre 58, que ch'est. chert. 60, coraige 61, miex. coer, poet 62, voelt 63, d'amours 65, l'amie 67. sans graut paine, 69. seroit ententiex, 70, tresime rieugle est que chiex. 71, voelt, coer, refraindre 72, disim, 73, appere 74, li 78, onques 79, ains 80, sans 81, plache 82 frois que glache 85, faiche doeil 87, nule 88. faiche 89. miex plourer 90. porra 92. voelt 93. hara pooir 99. a droites chertes 100, et che. merveilles chertes 101, coers 102, penser 103. poet 104, coers n. s. poet 105, soit che au premier il se moque 106, ahoque 107, ainsy chieus 108, li seroit 109, volsist 111, a novent 112, doute 115. sans 116. cheste r. 119. chy. rieugle 120. li coers ne porroit 123. che s. uns tours 124, peust, defors 130 u. 131, poet 133, volente de li 135. cheste rieugle 137. contrefaiche 138. li cas 142. ch. li porra m, aydier 143. convent 145. veir 146. li volra 148, sera 149. ouvert ne le troeuve 150. esmoeuve 151. revoit 134. li prier 155, li voeille 158. li. vilennie 159. efforche 160. voeille, forche 161. revoit 162, li 165. faiche s'av. 167. li 168. a che il ia 169. toudis faiche 170 en sa f. 171, courrouchies 172. n'en blechics 175. moqueroit 178. conte 181. pourfit 183. moquera 184. sour plus 185, pois concevoir 186, de cevoir 188, voelt b. sai. 189, soufrir

190 decoive 191, che, grouche 192, courouche 193, seroit courou, 194, seroit d'a, enl. 195, enlacheroit 196, pourpos depiecheroit 200, segnefie 201, miex. brief 204. li 205. quoy qu'il. coer 206. as dens 208, di du ceval 209. ainsy ne porra il mespr. 210. voelt 212. cheste 213. voelt 214. li 215, che 216, ne li 217, le voeille 221 pooit 222, ovseles 224, le rois 225, li r. 226, li pl. 227, li d. 228, fame 229, celli, ardamm, 231, refait gr conte 232. celi. mains. conte 235. balanche 236, desesperanche 237. orgaeilliroit 238. Il m. 239. vovt 241. furour 242. meteroit 243. li n. 244. dont chilz 245, apetit 247, voit, memore 248, dit Ovides 251, chieulz doie, le huis. 253, haroit aussy 255, nays 256, li 261, ou que s'il, hastes 262. escherra 263, ly volra 267, revenra 271, volra, guyse 273, rieugler 274, li 275, porra 277, rieugle 283, ponr la 288, a plain au vent et au tr. 290. ainsy 291, y estriveroit 293. coer l'amonreus 295, laissier sa nef 296. voelt 297. selonc. qui v. 298. dusque. furour 299. acompl. 300. poet. 302, qu'il puist bien sa soif estaindre 303, sonfrir 304, ofrir 305 ses 309, s'il voelt chest 311, entrailles 313, li 314, prende desplaisanche 315, sourhabondanche 316. che chilz s. n. porra 317, miex. volra. 318. quinsime 321, voelt 322, nule donte 323, coer. 327, maulz 328, coer. liens. 329 n'en galiens 330. n'en saroit 331. maulz 332. ch'est 333. coer 334. qu'il 335. ialous 338, et pour ce aime son fil abs. 340, ha 341, coer 342. Ovides tesmougue 343, scet. besongne 345, ch'est 347, vilennie 348, c'om puist 319. c. c'om puist bien doute avoir 350. et paour qu'aultres 355, le heure 356, que li courous poy 357, poy de heure 358, asses 362, riotee 264, signes 365, loyauls 366, le t. p. fausse 367, cheste man, 368, orible 369. cheste 371. avoec 373. poet es coers 375. chert. 376. mortele 377. maldite s. amours 378. coenrs 379. res. as chiens et a lous 380. che. donques 382. coers jalons poy 383, coers 384, faus, om li 385 poet 387, sag, 389, che poet 390. sezime 394. soloit 395. jone 397. convent 399. diex chy ramenthens 401, fianche 402, li amant 403, lors a. s. doloient 404. yous et promesses grandes 406, fianche 407, chelle oublianche 408, cheste rieugle d. voelt 411. voeil 412. poet 413. afaire 414, choses 415, maulz et les 416. poent 417. maulz 418. poent 419. poet 420. as coers 423 coer 427, li 429, aultres choses 430, li poeent coer 431, anuis 434, puist 435. apa. 436. apr. 437. hara 438. satisf. 441. cnivers 445. ieulz toudis 446. furour 447. poverte 450. aussy l'encoupe 451. conpe 452. ha 454. coraige 457. porra 45%, ha en mer marchea. 459, viegne 461, tondis 465. fil 467. faurra 468. n. 69. pourpos 471, voelt 472, aultres ch. saniables 473, habom. 474. porra asses 475. sera t. lasses 478. valour 479. causes d doulour 480. eust 481. le m. 482, vilaine 483, avint 485 u. 488 eust 490, le acc. 492 rieugle. apres 493. loing 495. fuir 497, voelt 498. amoureus 499. dolereus 500. furonr 502. plache 503, soulache 504, car s'il 505, tristre 507, si li 510 qui li 511, nays 512, lieus 513 li revenra d, les ieulz 515, li 516. espoir s'il avoit comp 519, poet 521, as g. 522. li jour 524, pour ce est che p. 525. seulz 526. li en le umbre 527. miex. jengler 528. voir et li esbatre 529, voelt abatre 530, cheste rieugle qu'Ovides 535 tu t'en 539, horestem 540, dolours 541, n'aras 542, onques phyllis 543. pendi 545, seulle ha 548. compaignie 550, voellent 551. do-

enlent 552, lor pooir 555, seroit p, bonne p, eus. 557, selone Ovides aferme 558. l'aultre 560. corrumpent 561. lor convent 566. sanlable 567. chans t. ses 570. ses dem. 571, loingns 572, envenime et mehangne 574. voelt 575, apr. 576, chelle 578, l'aultre riengle 580, voelt 581, ains 583, pres 584, poet 585, chelle voelt 586, che s. 587, li veirs 588, renonvele 590, malv. 591, commench. 592, renouvele 593, nonvele 594, maisons 598, ainsy 599, coers 600, asses legiers a respr. 601, ponr ce v fait il 602, l'aultre apres 605, voelt 606, paire 607, lieus repaire 608, ch'est, le vove 609, voye. 611. espoir qu'il li souverroit 612, decevant 613, soloit joir 615, porroit 616, coraige 620, li 621, pour ce est che bon d'v 622, voit ailours 623 li veirs 624, li coers famis 625, ha v. agr. 626, ses fains 627, li coers 628. l'iawe 630, ses desirs 631. ch'est 632. toriaus 633. ch'est 636. le sent 637. tenroit 640. coer L f. anchiens 641. rebonteroit es liens 642, chelle, 643, vingtisme 644, soufit fuje 645, elle anuje 646, lieus 647. ains. voelt 648. voelt errour 649. serour 650, norrice 652, chiaus 653 familiers a fin 655. venra 657. sourvient q. li 658, salus, li 659. li faiche 662. qu'il n'y 663, voit 664, sans 665, ch'est li meillonra t. q. g'v voie 666, de li 667 le truit 668, doeille 669, voeille 671, se doit . refraindre 680, a sa m. 683. saiche 685, le het qui ne le 688, sonvent soit 691, chert. 694. Ovides dont voelt 695, s'il y ha riens 696, soefre 697. belement 698. le radour 699. ardour 700. ch'est 1. voye 702. ne poet 703, ch'est procuve 704, le fn c'om poet miex 705, belem. 708, estans, ploeuve 709 le floeuve 711, che 712, forche faut 713, mais floeuves 714, ordeneem, moeut 715, chieus, qui voet 716, sagement 718, dit, rieugle 719. sagem, se rieugle 723, courous 724, che, bele 725, tele 726, oeuvre tr. vilainem, 728, chelle qu'il soloit 729, cheste, blamer 730, cheste vas, 731, as h. 733, as b. 734, doit dont 735, voelt 736, che 737, sans 739. chiaus 740. descort 741, le heure 742, par grant amours joint ensamble 742. descors n'est pas bons ce samble 746. sans 747, amonreus couvent 748, lors a. blament 749, acus. 751, aiment 752, poeent 756, chiaulz qui lors 760. lor 761, telz tenchons 764. droit 765. voelt 767. miex. 768. toudis 769, li t. 770, voit 771, che doute 772, batera 773, le t. 775, des L. 776, forche ne voloir 777, ne voloir (?) 778, li tent 779, poet 780, rieugle apres 781. ch'est 782, joyaus 786, leaulment 787, especiaulm, 788, li laiss, 789. damaiges 790. pourfis en poet 792, voelt 793. selonc. je puis compr. 794, que a, ne pocent 796, che n'est, enlach, 797, et una recommench, 800, courous 801, moet a che les amourous 802, tel t, et tel descorde 803, acorde 804, si que 805, jusque 807, cheste rieugle 807, pasibl. 808, entre aus 809. lor 810. que ch'est, pourfis 811, che dois, fis 812, laiss, 813. se voelt 814. li s. 816. chel cas 818. rieugle qui apres. 819. dit Ovides 825, sera 827, armes des rieugles 831, che 833, sans 835, puist 837, pantis 838. che dit 839, fames 840, lors 841. atr. delicienses 842, que espoir \$44. porroit chelle ratraire 847, effors 848, qui voldra 850, blame 851, hara 853, li hara 854, a fin qu'elle li 855, tondis, chest exampl, 856, coer et chest 857, li porra 858, example 859, desloiaulm. 861, coer aillours 862, nouviaus 863, coer hara 864, porra 865, qui n'est, appart, 867. soufert 869. tant est 870. li ha p. t. conv. 871. ains 872. ches choses 874. pluseurs choses si faites 875a t'ont, retraites 875h desplaisanche 876, dois 877. Ovides voelt 878, acoison 880, se doit 882, rohe 883, poli 885, conte 886, selono ce qu'Ovides raconte 888, voelt 889, sans, ha 890, Ovides 891. as amans si 892. qu'a poy s'en poeent il 893, ch'estmeismes 894, selonc veismes 895, plait p. naturele ordenanche 896, congnissanche 897, lor forche ou de lor proesche 898, lor hiaulte de lor jonesche. 901. il y pr. gloire et plaisanche 902, il esperanche 904. il. loyalm, 907, che. 908, poeent 909, dechoit lor f. glore 910, dit Ovides encore 911. en la XX et chinquime rieugle 912. sagem. se rieugle 913. voelt, 914. che, c, c. fame 915, parfaite fianche, 916, li fianche 918, diex 919. decevable 920. che dit 921. pour ce aussy dois 922, fianche 923. dit, plours 924, elles 925, doellent 926, voellent 927, Ovides 928, acors 929, fames 931, loist bien hiaus f. 933, honnoure lors 934, asses 935. fause. 936, loyaulz 937, aprez 939, voeil, acors 942, Ovides 943, che 944, croie nulz fame ny 945, miex qu'il poet 947, sagem, oeuvre 948, oeuvre 949. l'aultre rieugle 950. voelt 951, che 952. ains li d. on cheler 953. qu'elle ne, percevoir 954, le voeille decevoir 956, doulour c. sagem. 958. combien c'om 960. li diroit 961. assaure 962. asaure 963, li d. 964. sages 968. agrieve 970. escape 971. qui tenche 974 satisf. (nach 978 der v. qui chier li fait puis comparer) 1986. plns celle 991. isnelem 995. plaisans 996, pot. n'en doutes.

v. 2000 - 2325.

1. a li 2. fali 4. poet. garison 6. li, dolereuse 7. porras 8. li 11. ches biautes 12. oublifer chelle 13. estre 14. ainz 16. as aultres 17. ch'est 18. mours. ha 19. meillour 21. rendera 22. s'en iert 23. l'aultre rieugle 24. nule guyse 26. li 28. amoureuses 29. esmoevent 1. coers et dechoivent 30, fais qu'elles 32, n'en un 33, li garders ains bons ne 34, ains 37, ch'est le miex 38, resong. 39, car che 45, car ses, perdi 46, et che, entendi 47. freres 48. ochis 49. rieugle apres 50. voeille. nus 52. cyre 53. ramembranche 56, pourfit 59, il n'en v. q. damaiges 60, formes telz 64. le heure. les 65. cheste 69. doute 70. tesmongn de laodomie 71. cheste 72. miex 74. tournoiement 75. avoec les greigiois anciens 76. des tr. 71. un ym. 78. le mist (nach 78 folgt der V. pour l'ymaigette decevant, wodurch der im cod. Dresd. fehlende V. 80 ergänzt wird) 81. cheli. volsist 82, pooit joir 84, doeil, torment 85, l'aultre, encore 86, pourpos 87, ch'est. fuie, miex. 88. lieus 82, avoec, delites 20, lieus tes. 91, plaisanches 22, amoureuses circonstanches 93, decevant 94, senti 95, le heure 96, celi. sourv. 97. porroit, ly meismes 98. u. 99. umgestellt 98. geusmes 99, mengasmes et chy beusmes 100, venismes 101, chy delitasmes 102, et t. d. et tel menasmes 103, choses 104, des coers 107, poet, renouvelee 108, anichylee 109. occasions 110. jone coer 111. delis 112, navres ou malades 113. convalescenche 114. li 116. selonc c, qu'Ovides voelt 117, il dit v. chert. 119. selonc sa s. brieve 120. poy. grieve 121. estains 122. de ce soies aussy t. chert. 123. soufre esparderoit 124. respr. 125. che 127. poet b, grans fus 128, tout ainsy poet il av. 129, fu sanlablement 131, ocasion 132. atise 133. l'ardeur 135, lieus 136, ha. gieus 137, voelt 138, plain de peris 141, les y fit 142, pour chilz 143, doute qu'il eussent 144, volentpeussent 145, sauver lors 146, lors 147, sages 148, perilleus passages 149. reschapes 150. volentiers 151. fuir 152. voelt. joir 153. les lieus q. t m'ois chy 154, les p. de mer, 155, l'aultre rieugle, aprent 156, volent. 158, toutef, elle pourfite 161, ch'est 163, porroit 164, poet aco, 166, poet 167. attains 169. n'eust 171. ypolites, faulz 172. eust 173. sanlablement 174. n'eust. telem. 176. eust 177. ecatha 179. refu si diffames 180. qu'ils 181, povre 182, verites 183, flourit 184, norrit 186, povretes forment 187, che, bien nays 189, quelconques 190, plaches ne lieus 191, lors gieus 192. lors festes et lors 193, oir lors 194. instr. et lors chansons 196, melodieus 198, iones amoureus 199, atraient 201, chansons 203, douches 205. dames et des 206, jones 207. coers decoivent 208, lor 209, che 212. l'aultre rieugle apres 213, saiges par voie 214, voelt a. fuir 215, oir 218. coers s'en 220, fuie, estre ent 221, en lors 222, amoureus 223, soient anchien 224, calim, 225, fuie. l. livres 226, amoureus 227, onques 228. voelt esb. a 230. pourf. a. m. 231, as livres 232, l'aultre rieugle 234. ch'est voelt 238, coer 239, ques a li 240, seule 242, doute 244, ha plus 245. Hor. 248. seot (?) 249. le voloit 250. conte 251. onques 252. meesm. 253. crece 254. sans. iert 258. si 259. sans li 261. achylles 262. presque issir 263. brieseyda 266. voelt d. sagement 269. au mains 270. qu'il le saiche 272, gart soy qu'il envieus 273. li n, curieus 274, li faiche 275. porra toudis 276. nays 277. coer li 278. courouch. 279. maleureus 280. conte 281. parfaitem garis 282, el deesrain 284 viandes 285, a chiaus 286. cheste rieugle 287. fuie 288. voelt medic. 290a en querre 290b viandes 292, voelt 294, chi qui v. ou nuit en chest 295, demant aux anchiens 296. a sages physiciens 298. porra e, souspr. 300, chest cas chy 301. Ovides voelt m. enscient 302. c'on. noyent 303. Ji vins 306, ch. p. en iert 308, norrit le fu qu'il ataint 309, selonc s. pooir f. ou 310ª soufie 310b fu. rigour 311, petis li r. vigour 312, esmoet 313, poet, voet 319, si poy 320. abeyres 324, voelt 325, voelt, ataindre,

5683160

Halle, Druck von Ed. Hejnemann.

2 GEN. 1872

- Hoerting, Dr. Gustav, Ueber die Quellen des Roman de Ron. Inauguraldissertation. gr. 8. geh. 1867. 12 Ngr. Gedichte, altdeutsche, herausgegeben von Adelbert Kel-
- ler. gr. 8. geh. 1 Thir. 2 Ngr.
- Die Lieder Guillems IX., grafen Peitien, herzogs von Aquitanien, herausgegeben von Wilhelm Holland und Adelbert Keller. Zweite Ausg. 8. 1850. geh. 9 Ngr.
- Keller, H. A. Dr., Li Romans des sept sages. Nach der Pariser Handschrift herausgegeben. 8. geh. 3 Thir. 15 Ngr.
- Mone, F. J. Dir. d. Archivs in Carlsruhe, Ritter, Uebersicht der Niederl. Volks-Litteratur ält. Zeit. gr. 8. geh.

  2 Thlr. 7½ Ngr.
- Volkslieder ans der Bretagne, in's Deutsche übertragen von Prof. Dr. A. Keller u. E. v. Seekendorff. Mit 16 Original-Melodicen. 8. geh. 1 Thlr. 12 Ngr.
- Holland, Dr. W. L., Prof., Crestien von Troies. Eine literaturgeschiehtliche Untersuchung. 1 Thlr. 21 Ngr.
- Kaussler, Dr. E. von, Denkmäler altniederländischer Sprache und Litteratur. 3 Bde. 9 Thlr. 10 Ngr.
- Die einzelnen Bände sind unter folgenden besonderen Titeln zu beziehen:
  - Band. Reimehronik von Flandern, mit ausführlicher Einleitung, insbesondere Beschreibung und vollständig gennemen Inhaltsverzeichnisse der s. g. Comburger Handschrift; ferner mit Naehweisung der Quellen und Aumerkungen am Schlusse. Herabges. Preis 2 Thir. 20 Ngr.
  - II. Band. Altniederländische Gediehte I. Theil. Herabges, Preis 3 Thlr.
  - III. Band. Altniederländische Gedichte II. Theil. Preis 3 Thir. 20 Ngr.



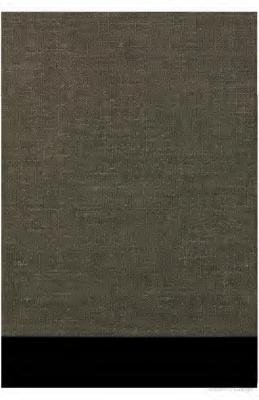